

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



109-4

M - G-

# BB 120 (Frich)



(

Selenham

.

. .

• •

• .

• . • 

# V O L S I D O R

E T

ZULMENIE.

# HORETEEN V

• • . • • • ŗ . •



## VOLSIDOR

ET

## ZULMENIE,

## CONTE

Pour rire; Moral, si l'on veut, & Philosophique en cas de besoin.



# A AMSTERDAM, Et se trouve A PARIS,

Chez DELALAIN, Libraire, rue de l'ancienne Comédie Françoise.

M. DCC. LXXVI.





## VOLSIDOR

ET

## ZUL MENIE.

Au tems fameux des illusions, d'une jeunesse éternelle, & même des Génies, le plus aimable de tous, celui qui regnoit sur les autres, s'appelloit Volsidor. Les vœux unanimes l'avoient élevé à la puissance suprême : il y étoit maintenu par des droits, &, ce qui vaut encore mieux, par des agrémens. Il avoit l'aim de Mars, & les traits de l'Amour; tout l'esprit qu'un Génie peut avoir. Son ame étoit noble, sensible; son imagination ardente; ses idées vives; ses sentimens prosonds. Son empire dut être doux, indulgent & juste: c'étoit celui de la supériorité. On dit qu'il parloit peu, & ce sut le malheur du monde: il l'auroit instruit,

sans l'affliger. On lui soutenoit qu'il n'avoit point de défauts; des Flatteurs, alors, entouroient les Souverains: mais il les laissoit dire, & ne les écoutoit pas. Quelquefois il prenoit ses goûts, pour des sentimens. Né avec des passions impérieuses, ileut besoin de toute la force de son caractere, pour se commander toujours. Jamais il ne pardonnoit; c'étoit par orgueil qu'il ne se vengeoit point. Quoi qu'il en soit, l'Univers l'adoroit; & l'Univers, gouverné par lui, se croyoit heureux. C'étoit un Génie unique: beaucoup de jolies Femmes l'en afsurerent; il reçut aussi des complimens de celles qui ne l'étoient pas. Il crut les aimer toutes, & fut, pendant quelque temps, trèsleger dans ses amours. Un Génie, à la mode, avoit présidé à son éducation. C'étoit un Sçavant, qui possédoit la morale de l'inconstance. On faisoit grand cas, sur-tout, de son Mistoire Naturelle des Papillons: Volsidor pensa le devenir sous un tel Maitre. Les Femmes de sa Cour sembloient l'y inviter; elles mettoient de l'importance à ses hommages, & point du tout à ses sentimens. Il falloit qu'il se mît en garde contre les prévenances; mais il n'avoit point de refus à craindre. On en donnoit des raisons, & des

raisons très-solides. Le Génie étoit immortel & toujours jeune. Les Dames de sa Cour ne le fixoient point, & ne s'en affligeoient guere. Vingt-six Maîtresses, qu'il s'amusoit à tromper, s'étoient apperçues qu'il trouvoit fort plaisant de l'être : elles lui faisoient ce plaisir-là. On ne chantoit plus, à sa Cour, que les charmes de la légereté. Les Génies font plus courtisans que d'autres, lorsqu'ils s'en avisent, & tout contribuoit à entretenir Volsidor dans son erreur. Mais, malgré l'adulation, les faux préceptes, les froids exemples, le joug de l'usage, il fut éclairé par son ame, & rendu à des vœux délicats: il n'étoix pas digne encore de s'en applaudir. L'Amour se vengeoit du Génie. Maître de l'Univers. la Cour la plus brillante, le faste, la magnificence, la gloire l'environnoient; & tout cela ne remplissoit point le vuide de son cœur. Toujours distrait, jamais consolé, possédant tout, il ne tenoit à rien. Ennuyé du présent, inquiet sur l'avenir, mécontent de lui-même, soupirant après un bien, dont il se faisoit la plus douce image, & qu'il n'espéroit pas, il avoit des Sujets, des Maîtresses. le pouvoir absolu, & point de bonheur.

Enfin, pour se dérober à tout ce qui l'affli-

geoit, il se retira dans un de ses Palais solitaires. Un très-petit nombre de Courtisans y fut admis: tous aspiroient à cette faveur; ceux qui ne l'avoient jamais flatté, & qui ne la sollicitoient point, l'obtinrent. Il les aimoit, quoiqu'il fût Souverain du Monde, & l'on s'occupoit de leur nuire; car il ne venoit point dans l'esprit de les imiter. Son absence & sa mélancolie furent l'entretien de la Cour & de la Ville. Personne n'en scavoit la cause; tout le monde croyoit la deviner. Mais il falloit trouver un moyen d'amuser le Génie, Les papiers publics disoient qu'il étoit triste. On avoit été partagé sur les raisons de sa tristesse; on s'accorda sur le remede : ce sut de lui chercher de nouvelles Maîtresses; même les anciennes furent de cet avis. C'étoit, je crois l'avoir dit, des personnes infiniment raisonnables, qui ne craignoient que la perte de leur crédit. Cessoient-elles de plaire, elles avoient la ressource d'intriguer, & restoient les amies du Prince. Elles tinrent Conseil, parlerent toutes à la fois, & conclurent, par écrit, car elles ne s'entendoient pas, qu'elles partiroient pour aller trouver le Génie, & pour lui présenter de jolies personnes qu'elles gouverneroient, Quand il vit arriver cinquante Femmes, il sentit bien qu'il falloit renoncer au calme & au silence. Il sut cependant très - galant, très-honnête: mais, comme elles l'assurerent qu'elles ne quitteroient point cette superbe retraite, ce qui l'effrayoit fort, pour s'en débarrasser, il imagina d'aller voir le Génie Puce, qui n'étoit qu'à six mille lieues de ses Etats. Il n'eut garde d'en parler à ses cinquante Maîtresses; elles n'auroient pas manqué de le suivre, ou de l'étourdir de leurs adieux.

Depuis des fiecles, Puce l'invitoit à ce voyage. Sa Cour étoit célébre par sa prétendue gaîté, son incroyable galanterie, & ses plaisirs multipliés, ou du moins ces distractions tumultueuses, que quelquesois on prend pour eux. Volsidor crut qu'il y charmeroit son ennui: on verra s'il fut trompé dans son attente. Le jour du départ est fixé : mille chars aussi brillans & plus légers que celui du Soleil, s'élancent à travers des flots de lumiere, sur des nuages transparens, & des chevaux ailés entraînent le Génie & sa suite. dans le vague des airs, qui ouvrent sur leurs pas des routes inconnues. L'or, les pierreries, les diamans étinceloient de toutes parts. Le cortege étoit magnifique; mais le Génie n'en étoit pas plus heureux. Il fit le trajet en quatre

minutes; & le chemin lui parut long. Arrivé dans les Etats du Prince Puce, il éblouit, il fixa tous les yeux: il fut recu en Souverain du Monde. L'inconcevable Puce, sans sçavoir pourquoi, (on ne lui avoit point promis cette visite, ) l'attendoit de jour en jour. Les inconséquences lui réussissoient; & l'on étoit, fort à propos, sous les armes, pour Volsidor, lorsqu'il fit son entrée. Puce n'épargna point les démonstrations. Il avoit le ton affectueux. des manieres assez agréables, un luxe désordonné, un jargon décousu, quelquefois brillant, de l'aisance, une sorte de gaîté. Sa figure, très-inférieure à celle de Volsidor, ne laissoit pas que de plaire. Ses yeux étoient vifs comme ses gestes. On appercevoit, dans sa taille, quelques irrégularités; mais il avoit des graces. Il étoit bon Prince, un peu colere, très-obstiné, d'une humeur inégale. Personne n'étoit plus fémillant; il ne marchoit guere, il sautoit presque toujours : cela faisoit grand plaisir à ses Sujets. Par exemple, le jour de l'arrivée de Volsidor, il ne se sentoit pas de joie; il dansa quarante Chacones, plusieurs Allemandes, une, entr'autres, lorsqu'il le conduisit dans son Appartement; & il retourna dans le sien, en dansant des Périgourdines. Quand son Conseil paroissoit embarrassé, il le faisoit danser à n'en pouvoir plus; &, après cela, il opinoit à merveille. Ce n'étoit pas qu'il n'eût de la sagacité. Son travail étoit facile, & sa pénétration surprenante. C'étoit lui qui inventoit toutes les modes, ou qui les perfectionnoit: ses Ministres en raisonnoient avec lui, lorsqu'il ne dansoit point. Il suffisoit à cet important détail; mais, à ses bonnes fortunes, il n'y pouvoit suffire. Le charme d'une élégance qu'on s'efforçoit en vain d'imiter, tournoit toutes les têtes: nécessairement on devoit l'aimer à la folie; & l'on n'y manquoit pas. Une Fée adorable, la feule qui lui tînt rigueur, étoit la feule qui lui eût infpiré de l'amour. Elle regnoit sur un Peuple charmant, dont elle étoit la gloire & les délices. Jolie & fraîche, comme l'est une Fée. à vingt ans, par ses graces, son esprit, sa bonté, elle enchantoit l'Univers. Sa figure & son ame l'avoient fait nommer Céleste. Puce, conséquent une fois, l'avoit vue, & l'avoit adorée. Il ne cessoit point de changer de Maîtresses; il ne portoit que ses couleurs. Elle avoit adopté la couleur puce; & par galanterie, il en avoit pris le nom. Il ne fortoit qu'avec un nœud d'épaule, un nœud d'épée, & une écharpe de diamans spuce. Malgré toute la recherche de fa parure, il

n'étoit pas fait pour lui plaire. L'Hymen venoit d'enchaîner cette Fée charmante, avec un Génie, l'amour & l'admiration de ses Sujets. Il ne se connoissoit point en pompons: mais il avoit toutes les vertus : le cœur de Céleste en étoit la récompense. Elle arriva presqu'aussi-tôt que Volsidor, à la Cour de Puce. La Fée avoit fait proposer, à ce dernier, un traité fort raisonnable; il ne s'y rendoit point. Elle parut, & il souscrivit à tout ce qu'elle exigea. Tel étoit, sur lui, son ascendant. Quoiqu'elle le rendît malheureux, & qu'il dansât avec toutes les autres Femmes, il ne soupiroit que pour elle. La Fée, qui n'y prenoit pas garde, vit, avec joie, Volsidor au nombre de ses admirateurs. Elle apprécioit son suffrage; & tous deux auroient rendu la Cour de Puce, un féjour divin, s'il avoit pu l'être. Cependant les ressources de son esprit se déployerent : les Spectacles, les Fêtes se succédoient. Point d'intervalles; pas une heure où l'on pût se rendre compte de celle qui l'avoit précédée. Il s'en applaudifsoir. Pourvû qu'il fût content de lui, il s'embarrassoit peu d'étudier les goûts de ceux à qui il faisoit les honneurs de sa Cour. C'étoit des Opéra, dès le matin; pour intermedes, des Tragédies en six actes; & le bal pour

petite Piece. Des pluies à verse, d'essence de roses, rafraîchissoient l'air. Les avenues du Palais étoient jonchées de fleurs; les jardins illuminés, depuis le coucher jusqu'au lever du Soleil; mille feux d'artifice, qui ne cessoient qu'au grand jour; des jets - d'eau jusques dans les péristiles. Partout, Volsidor & Céleste étoient suivis de la Musique du Prince. Pas un Génie de sa Cour, qui ne fût en l'air; pas un, qui pût l'atteindre. Deux fois la semaine, revue générale: ses Troupes réglées, armées de toques de plumes, faisoient des fauts incroyables. Ses Housards voltigeoient sur des tresses imperceptibles. L'esprit du Maître se communiquoit même aux choses inanimées. Les meubles étoient toujours en cadence; & l'on n'étoit pas plutôt assis, qu'on se mettoit à sauter. Comme sieges d'étiquette, les tabourets donnerent le ton. Il n'y eut pas, jusques aux fauteuils académiques, qui ne fissent danser les Sçavans. Un jour que le Prince tenoir cercle, des carreaux, à la Turque, se mirent à faire soudain, à tort & à travers, des sauts périlleux, qui décoëfferent toutes les Femmes. Puce sentit la conséquence; il tint son lit de Justice, & il leur fut ordonné de ne plus donner un pareil scandale; mais ils eurent bien de la peine à

obéir: l'émulation étoit générale. Un soir que Volsidor & Céleste, un peu ennuyés de ce qu'on les amusoit tant, s'étoient retirés chacun dans leur Palais, pour y goûter les douceurs du repos, ne voilà-t-il pas qu'ils se sentent enlevés jusqu'au ciel de leurs lits. qui, avec une vivacité & une précision incroyables, exécutoient toutes fortes de contredanses. Céleste qui n'étoit pas accoutumée à dormir en l'air, s'impatientoit à l'excès d'une gaîté aussi incommode. Pour Volsidor. il esquiva fon baldaquin; il fit un pas de côté, & se jetta légerement sur une Ottomane, qui lui parut avoir l'air un peu plus posé. En esset, elle ne sautilloit que par intervalle, & ne se réveilloit guere, que tous les demi - quarts d'heure; ce qui lui procura une très-bonne nuit. Le lendemain, les Génies du premier ordre étoient rassemblés pour le grand couvert. D'un côté, des Nymphes ravissantes versoient, dans des vases d'or, des liqueurs parfumées : de l'autre, les Officiers du Prince, qui avoient de grandes ailes de papillons, apportoient, sur un service de diamans, des Colibris & des Oiseaux-Mouches, perchés, tout rôtis qu'ils étoient. Pour sur-tout, s'élevoit un bosquet bien véritable, planté dans une grande corbeille, d'une

seule émeraude. Il étoit rempli de fruits délicieux; mais à peine voulut-on les cueillir, que les tables s'aviserent aussi de figurer des danses hautes. Puce étoit le seul qui eût le talent de les atteindre. Les Génies gourmands sautoient en désespérés; & ce train - la n'eut pas duré quatre heures, que les Courtisans eux-mêmes trouverent la plaisanterie longue. Comme ils sortirent, à jeun, du plus splendide banquet du monde, ils projetterent de présenter de très - humbles & de très - vives remontrances. Puce scavoit bien qu'il ne les écouteroit pas. Pendant qu'on y rêvoit, il scut ménager à la Fée la surprise d'un Proverbe in-promptu, qui eut un succès fou, car il n'avoit pas le sens commun. Quoiqu'il fût en prose, il le mit en musique; il n'y avoit que des ariettes, & pas un mot de récitatif. Il le fit représenter à tous les Spectacles, analyser par son Açadémie des Sciences, enregistrer à son Parlement; & il en expédia lui-même des copies à tous les Ambassadeurs. On voit bien qu'il étoit au fait des grands resforts du Gouvernement. Aux qualités d'un Monarque, il joignoit celles d'un amant accompli; car les rigueurs ne lui faisoient rien. Il inventoit des plaisirs, créoit des soins, s'épuisoit en égards, se mettoit

du rouge, se poudroit en lilas, s'ajustoit en perfection, affichoit ses Maîtresses, que c'étoit un charme! & tout cela pour Céleste. Elle en avoit les honneurs; c'étoit les autres Femmes qui se chargeoient de la reconnoisfance. Au fond du cœur, elles avoient pourtant un foible décidé pour Volsidor; ses yeux étoient si intéressans! Elles croyoient toujours y lire ce qu'il ne leur disoit jamais. & elles lui pardonnoient son sérieux, sa raison, l'air du sentiment, & même le peu d'attention qu'il faisoit à elles. Depuis son arrivée, les toilettes ne finissoient point. Les jolies personnes, ce n'étoit pas les plus coquettes, y passoient, à son intention, quelques heures de plus; les autres grondoient leurs Femmes, les renvoyoient, se coëffoient toute la journée. Par égard pour leur Prince, elles avoient les sourcils & les paupieres puce, & nombre de plumes, pour ressembler à la Fée. On prenoit bien de la peine, pour se donner la taille & le teint qu'elle avoit tout naturellement. Volsidor, quoiqu'il fût l'objet de ce grand travail, n'avoit pas le bonesprit d'y prendre garde; il ne distinguoit que Céleste. Cet attrait, qui rapproche les ames honnêtes, les avoit unis de l'amitié la plus tendre.

tendre, que leur rendoit plus nécessaire encore le tourbillon où ils étoient si déplacés l'un & l'autre. La Fée s'appercevoit, avec joie, qu'il lui étoit importun. Elle ne lui confioit, ni ses découverres, ni ses projets, car elle en avoit quelques-uns: la suite les apprendra. Le spectacle de cette Cour ne laissa pas d'être utile au Génie, par les réflexions qui devoient naturellement en être la suite. Il ne voyoit que des préentions, du mouvement, des gambades, une lutte éternelle contre l'ennui; une dissipation extrême, qui diminuoit les forces de l'ame, celles de l'esprit, & ne laifsoit pas même la faculté des regrets; les plus doux sentimens éteints; dès êtres factices, obligés de se fuir, ne s'appartenant plus, distraits & désœuvrés, s'ils ne s'étourdissoient pas; tous les liens brisés; plus d'enthousiasme, que celui des bonnes - fortunes. Volsidor ne revenoit point d'avoir attaché quelque prix au grand nombre des siennes. Tant de choix sans délicatesse, tant de faveurs sans amour, tant de succès qui ne sont pas des triomphes furent enfin appréciés par lui. Bien des Hommes à bonnes - fortunes le faisoient rougir de l'avoir été. La plûpart, dupes d'une misérable petite célébrité, n'aspirant qu'à faire des victimes, n'aimant & ne méritant rien, ne

lui inspirerent que du mépris. Comme ils prétendoient à son estime, ils le fatiguoient de complimens & de confidences. Les Génies cités, lui racontoient leurs intrigues, ou le félicitoient sur les siennes; ceux qui n'en avoient guere, ne laissoient pas de raconter beaucoup; & tous jasoient si bien, que Volsidor s'imaginoit continuellement être avec desfemmes. On lui faisoit, sur leur compte, des histoires bien fausses, bien scandaleuses, & qu'il croyoit bien rarement. Il ne put s'empêcher de demander la cause de cet usage qu'il trouvoit inhumain. On lui apprit qu'en calomniant les Femmes véritablement aimables, on étoit sûr de plaire aux autres. Les gens foibles s'y prêtoient : c'étoit la ressource des fots, & le plaisir des mauvais Génies. Volsidor, qui laissoit parler volontiers, imposa silence sur cet article, & sit même un exemple, afin qu'on se souvint de sa leçon. Le Peuple Puce étoit plus méchant que la bonne compagnie. Il vint offrir à Volsidor un recueil de petits couplets bêtes, qu'il croyoit très-plaisans. C'étoit des impostures. & toujours des Femmes charmantes en étoient l'objet. Mais les Auteurs n'en eurent pas chanté trois, que Vollidor les changea en Marionnettes, pour le reste de leur vie. Ils

furent parfaits dans ce genre, & Puce, qui ne haissoit pas les Marionnettes, remercia bien le Génie du présent de cette petite troupe.

Un jour que Volsidor, persécuté pour danser, avoit enchanté tous ceux qui le voyoient; qu'on admiroit ses graces, sa noblesse; qu'il avoit déployé toute celle d'une taille parfaite, de la figure la plus séduisante, & que toutes les Femmes, assigées de son indissérence, convenoient, en soupirant, de ses avantages; une des Maîtresses de Puce, la plus ancienne, & la moins jolie, le remarqua avec un intérêt tout particulier. Elle devoit le maintien de son crédit à son intrigue, à des sourcils très-bien peints, & à des paupieres nuées avec une intelligence admirable.

Elle feule en avoit le secret. On ne pouvoit douter, d'après cela, qu'elle n'eût beaucoup d'esprit. Puce le disoit à tout le monde; mais il falloit en convaincre Volsidor. En conséquence, elle se plaignit d'une migraine odieuse, & le pria de la ramener chez elle. Il croyoit aux migraines; il sut à ses ordres. En chemin, elle lui sit des reproches du peu d'intérêt qu'il prenoit à son état. La rapidité du char de Volsidor ne laissoit pas le tems

de répondre. A peine ils étoient arrivés au Palais de Zélide, (j'appellerai ainsi cette Femme, ) qu'elle voulur une justification. Comment se dispenserde la conduire jusqu'à fon appartement? Par instinct, ou plutôt par habitude, elle prit la route de son boudoir: c'étoit pour se reposer, à ce qu'elle disoit. Volsidor, par attention, s'éloignoit un peu vîte; elle le retint par honnêteté, sans doute, & il resta, avec une sorte d'inquiétude, dont il ne vouloit cependant pas se rendre compte. J'aime ce lieu, dit-elle au Génie; son recueillement mystérieux plaît à mon ame sensible: je voudrois qu'il eût pour vous quelques charmes. Des galanteries furent sa réponse. Quoi? Seigneur! interrompit Zélide, quand je vous donne une marque de confiance, quand je ne desire que la vôtre, vous me parlez comme fi.... vous aviez d'autres idées que celles d'un ami! Elle fit un demi-soupir, baissa les yeux: le Génie, de la meilleure foi du monde, alloit la rassurer; on ne lui en donna pas le tems. N'achevez point, lui dit-elle; je ne vous ai que trop entendu : laissez - moi vous répondre. Elle continua : votre amitié embelliroit ma vie; mais il est un sentiment qui trouble la raison & le repos. Si, par malheur, je l'inspirois à un être qui vous ressemblât, je fuirois cet ennemi redoutable, &. n'en doutez point, il faudroit me plaindre & m'admirer. Volsidor, à ces mots, sut parfaitementéclairci; mais il ne se soucioit plus de s'engager sans amour. Il crut se tirer d'affaire, par un lieu commun. Eh bien! Madame. lui dit-il, je dois respecter vos motifs, & je vais éviter vos charmes : nouvelle tentative pour échapper. Seigneur, s'écria-t-elle, en se laissant tomber, avec des attitudes négligées, sur une Ottomane, vous pouvez me quitter: vous me croyez peut-être heureuse! Elle laissa couler quelques larmes. Moi heureuse, moi! Le Prince Puce danse toujours. & vous ne m'aimez point à ma fantaisse. Le Génie, qui s'étoit rapproché, lui demanda comment elle vouloit qu'on l'aimât? Ne me suis-je pas expliquée, lui répondit - elle? Ne voyez - vous pas bien que je desirerois trouver en vous cette déférence, ces soins, ces affections héroïques & tendres, plus durables, plus délicieuses, & moins inquiétantes que l'amour? Combien vous me seriez cher! Que notre félicité seroit pure! Me promettez-vous du respect, lui dit-elle, en lui prenant la main? Serez - vous mon ami? Que vous êtes charmant! Que vous seriez dangereux pour moi si je n'avois pas du courage, des principes,

& des obligations au Prince Puce! N'en soyez point jaloux : c'est comme à un Frere que je tiens à lui; mais je veux être à vous, avec une délicatesse inconnue aux Amans; je ne les puis souffrir : il est décidé que vous ne l'êtes point. Combien nous nous dirons de choses touchantes! De - là, un jargon tout quintessencié de sentiment, l'esprit des mots, l'art des situations... & puis on laissoit entrevoir un pied qui n'étoit pas trop petit, mais bien serré, un bras qui n'étoit pas trop beau. des charmes qui n'étoient pas mal-apprêtés; & puis, un air rêveur, des gestes étudiés, des mines modestes; des yeux presque timides, une forte d'embarras, des manieres quelquefois imposantes, un sourire qui rassuroit beaucoup; enfin, un abandon réfléchi. Tant d'expérience! Une migraine!... Le Génie étoit compâtissant: je ne sçais ce qui arriva; peutêtre donna-t-il dans le piege? Mais, après lui avoir pardonné bien des choses, on en étoir à lui faire remarquer, avec la meilleure intention du monde, les défauts des jolies Femmes qu'il connoissoit, lorsque le Prince Puce se fit entendre; il ne fit qu'un saut. Zélide, quoiquelle le souhaitât peu, & ne l'attendît. point, le reçut à bras ouverts; & il proposa à Volsidor une Fête sur l'eau, qu'il venoit

d'imaginer, pour qu'il finît agréablement cette soirée. Puis le tirant à part : n'êtes-vous pas enchanté de Zélide, lui dit-il? C'est une Créature tout-à-fait intéressante : peu de caractere, point d'humeur, des qualités, un boudoir du meilleur goût! Elle examine, à sa toilette, les placets que je n'ai pas le tems de lire; elle ne danse pas mal; elle est vraiment essentielle, & m'aime incroyablement. Mieux traité par Céleste, je pourrois dire, comme César : je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu; car, en honneur, les autres Femmes, cette Zélide sur-tout, ont pour moi un attachement, fouvent incommode, & toujours extrême. Je leur suis infidele; cela les fixe. Tenez: vous-même, tout charmant que vous êtes, je suis persuadé qu'elles ne vous écoutent, qu'autant que vous leur parlez de moi. Volsidor eut envie de rire; mais, se rappellant qu'il avoit été presque aussi ridicule, il reprit son sérieux. Zélide, la fidelle Zélide ne regardoit que Volsidor pendant cette conversation: elle commençoit à la trouver longue. Elle se rapprocha des deux Génies, & leur demanda quels seroient leurs arrangemens pour la partie projettée. Elle a raison, dit Puce: ne perdons pas un instant. Le tems vole; soyons plus légers que lui - même. Il

n'eut pas achevé ces mots, que les chars des deux Génies parurent aux fenêtres de ce boudoir, théâtre de l'amitié. Volsidor s'élança précipitamment dans le sien, & donna ordre qu'il s'abattît au Palais de Céleste, à qui il alloit proposer de l'accompagner. Zélide alors s'évanouit un peu : mais Volsidor étoit déjà bien loin; & elle reprit promptement l'usage de ses sens, parce que le Prince sonna ses Femmes, & fauta dans fon char. Quand elle vit qu'il partoit, elle y fut aussi-tôt que lui. Il prit le retour de ses forces, pour une preuve nouvelle de son amour : elle ne manqua pas de l'en assurer; & ils arriverent, après quelques instans, au bord du magnifique Canal qui terminoit le Parc de ce Prince. Des feux d'artifice sans nombre le couvroient : le Parc étoit illuminé de la maniere la plus ingénieuse. Puce en avoit donné le dessein. On voyoit étinceler au-dessus du Canal, sans trop sçavoir comment, une quantité prodigieuse de Iustres. Il étoit garni de chaloupes très-galantes, très-peintes, très-dorées; elles se promenoient sous des eaux suspendues, dont la fraîcheur étoit délicieuse, & qui se diversifloient, à tout moment, sans jamais mouiller personne. Dans les chaloupes de suite, grande Musique, Opéra Italiens, Opéra-Boussons,

Les autres Spectacles avoient eu permission de se reposer un jour; mais Puce avoit signisse que ce seroit sans tirer à conséquence. On dir que les Acteurs de ce tems-là n'étoient pas les maîtres, & qu'ils étoient fort raisonnables. L'autre côté du Canal étoit bordé d'une forêt immense, tout aussi éclairée que le reste; l'on y chassoit comme en plein jour: les Fansares, les Ariettes Italiennes, Arlequin & les Artissices faisoient le plus beau tintamare du monde; les poissons même en étoient si émerveillés, qu'ils se laissoient prendre comme on vouloit.

Pendant que la Cour de Puce s'extasioit sur l'ordonnance de la Fête, pendant qu'il jouissoit de sa gloire, Zélide parfiloit, auprès de lui, dans sa chaloupe. Il étoit convenable, qu'elle parût, aux yeux de Volsidor, ne prendre part à rien. Elle ne répondoit même pas à un Génie excessivement riche, qui payoit ses dettes, lorsque le Prince avoit d'autres dépenses à faire. Des applaudissemens, des transports la tirerent de sa rêverie: c'étoit la Fée qui les occasionnoit. Sa chaloupe étoit la premiere; elle y parut plus brillante que tout ce qui l'entouroit, & Volsidor, auprès d'elle, ayant l'air de s'en occuper, & de ne pas appercevoir le reste. Zélide ne put tenir

à ce spectacle; elle parla fort légerement de Céleste. Elle ne sçavoit plus ce qu'elle disoit: cela fut bien marqué, car le Prince s'en apperçut. Il étoit brusque par fois. Est-ce que vous deviendriez contrariante, lui dit - il? Oubliez - vous que je suis l'adorateur de cette Fée trop inhumaine, & qui n'en est pas moins divine? L'Univers en convient. Volsidor, qui s'y connoît parfaitement, le répéte sans cesse. Zélide récusa aigrement son témoignage. Eh bien! moi, Madame, moi, reprit-il!... c'est mon avis; & il est imposfible que ce ne soit pas le vôtre : vous l'avez vue avant sa toilette; vous sçavez qu'elle n'en a pas besoin, & que d'autres... Vous m'entendez. Ce n'est pas que je ne vous trouve à merveille; mais vous êtes ridiculement jalouse. Adorez-moi, je le veux bien : mais plus de ces injustices-là; elles ne vous réussiroient pas, je vous le déclare. Allons, venez danser, & prenez garde de déranger vos sourcils, car je les aime véritablement. Il l'emmena, & elle prit un air riant, quoiqu'elle fût très en colere. Elle sçavoit se plier aux circonstances. Tandis qu'on dansoit dans la chaloupe de Puce, quoique tout le monde n'en eût pas envie, (ce qui arrivoit souvent) celle de Volsidor & de Céleste venoit de se retirer à

l'écart.Le Génie révoit profondément ; la Fée en sçavoit bien la cause : elle crut qu'il étoit tems de rompre enfin le filence. En quoi! Seigneur, dit - elle, vous ne paroissez point vous amuser de tout ceci? Les Fêtes se succédent: le Prince se surpasse; les jolies Femmes se disputent vos regards, peut-être votre cœur; & rien ne semble le satisfaire! Je me flatte, du moins, qu'il n'est pas fermé à l'amitié. - Non Madame, non, il ne l'est point, il ne le sera jamais à vos agrémens, à vos vertus, ni à vos bontés; car il ne se méprenoit point à celles qui lui étoient offertes par Céleste: elles portoient ce caractere touchant de décence & de vérité, que l'art ne peut atteindre. Il avoit, pour elle, le respect, l'estime, cette confiance, cette amitié que demandoit Zélide, & qu'elle n'étoit faite pour inspirer ni pour connoître. Ses grimaces n'en avoient point imposé au Génie. La Fée, d'un mot, le persuada. Son heure d'aimer n'étoit pas venue: sans cela, auroit-il pu se défendre d'avoir, pour elle, de l'amour? Mais elle étoit trop loin de la fotte vanité des Femmes ordinaires, pour ne lui pas sçavoir gré, heureuse par un autre, de ne trouver en lui qu'un ami. Me pardonnerez-vous, lui demanda-t-elle. de vous avoir deviné? Je n'ai pas eu besoin

d'avoir recours à mon art, pour lire dans votre ame. L'Amour que vous avez dédaigné, vous en punit : les plaisirs vous abandonent. Il n'en est plus pour moi, interrompit Volsidor, & jamais!... Vous êtes extrême, reprit la Fée; je m'en étois déjà apperçue. Las d'être inconstant, voulez-vous être injuste? Victime d'une erreur, le serez-vous d'une autre? Né sensible, est-ce à vous de renoncer au bonheur? - Où le trouver? Ah! Madame, je suis détrompé: que me fait un vain éclat, le rang suprême? Je ne daigne point parler du tumulte insupportable de ces lieux. Non, la gloire même, ni, j'oserai vous le dire, l'amitié ne peuvent suffire à mon ame. Ce qu'elle souhaite, cette ivresse réciproque, cet entier abandon, ce trouble, ces craintes, ces peines qui sont des plaisirs, celui d'animer seul ce qu'on idolâtre, le bonheur de faire le sien, ce/bien, le premier de tous, le seul, (eh! qu'est l'immortalité sans lui?) Ce bien, ce trésor, il n'existe point. Mon cœur est loin de l'espérer; ses vœux inutiles ont commencé son supplice, & mon indifférence l'acheve. Pourquoi, lui dit Céleste, quand vous êtes devenu digne d'un autre fort, pourquoi ne voulez-vous pas? -Pourquoi? Le passé, mes réstexions, tout ce que je vois, me confirment l'impossibilité de ce que je desire. Que signissent la plûpart des attachemens? Le caprice, les convenances, l'ambition, la vanité ou le désœuvrement les forment. Sans attrait l'un pour l'autre, on ne tient qu'à soi. Beaucoup de Femmes sont froides & fausses; quelques-unes y joignent de la hardiesse : (en disant cela, il songeoit à Zélide,) mais il étoit trop discret, pour la nommer. Ce sexe, plein de charmes, fait pour les vertus, créé pour notre bonheur, se contente d'être potre amusement. Où sont les Femmes qui nous offrent des amies & des modeles, même dans nos Maîtresses? Vous pouvez m'en croire, Madame, j'en ai eu plus qu'un autre peut-être : elles n'avoient point l'amour de ma gloire; elles n'étoient qu'ambitieuses. Etois-je aimé? Etoit-ce mon sentiment qui les déterminoit? Ici la Fée l'arrêta. Je ne prétends point, lui dit-elle, justifier des torts véritables : cependant, vous n'en devriez peut-être accuser que vous. Soyez juste. Vous n'offriez que des vœux distraits & partagés : on n'appercevoit en vous que le Monarque; c'étoit une bassesse; mais en vain y auroit - on cherché l'amant. Vingt-cinq rivales, ajouta-t-elle en souriant, peuvent très-bien refroidir le cœur le plus

tendre. Applaudissez-vous de ne l'avoir point rencontré, lorsque vous méritiez de le perdre, ou que vous l'auriez désespéré. Surtout n'enveloppez point mon sexe tout entier dans vos ressentimens. Bien des fois. i'en conviens, vous m'avez exceptée; cela est fort honnête; ce n'est pas assez. Il faut croire. que je ne puis être la seule. Vous rendre justice, la rendre à un sexe intéressant; être sûr, que, s'il adopte quelquefois les défauts du vôtre, il résiste alors à la Nature & à son véritable attrait. Laissez, croyez-moi, laissez rentrer, dans votre cœur, quelque rayon d'espoir, & plus de confiance en des vertus que, jusqu'ici, vous n'avez pas trop cherchées. Comme elle achevoit ces derniers mots. on entendit de grands criss c'étoit le Prince Puce, qu'un tourbillon de bluettes emportoit au milieu des airs. Zélide se tuoit d'assurer qu'il étoit devenu un astre; & l'admiration avoit suspendu tous les esprits. Volsidor & la Fée firent, sur le petit événement qui les agitoit si fort, & sur tous ceux de cette Cour, quelques autres réflexions que je ne rapporteral point: on doit, à peu près, les imaginer. Ils reprirent leur conversation, c'est-à-dire; que Céleste continua d'inviter le Génie à croire à la raison. Certe Fée possédoit l'éloquence, l'énergie & les graces qui entraînent. Le Génie fut obligé de se rendre : elle étoit la preuve qu'il pouvoit exister des êtres enchanteurs. Il jura de se mettre en chemin, pour trouver ce qu'elle sui promettoit. Les Femmes de sa Cour, qu'il connoissoit parfaitement, & celles de Puce, qu'il n'avoit pas envie de connoître, lui rendoient ce voyage indispensable. Il étoit impatient; son départ fut arrêté : celui de Céleste l'étoit déjà. A peine en étoient-ils convenus, que tout le monde s'en douta. La douleur fut générale : la Musique se ralentit : Puce se débarrassa de ses bluettes, & vint les accabler d'instances. Volsidor consentit à ne partir que la nuit du lendemain; mais Céleste, toujours inexorable, décida qu'elle partiroit de très-bonne heure. Puce alla se coucher, après avoir fait bien des pas graves. Zélide passa la nuit dans l'agitation du dépit le plus extrême. Furieuse, hors d'elle-même, ne se possédant plus, elle vouloit, dans ses transports, mettre le feu à son boudoir; mais elle ne put s'empêcher de l'examiner avant de le détruire;... & elle se ravisa.

A son réveil, elle écrivit au Génie, qu'elle avoit encore la migraine; qu'elle le prioit d'y faire attention; que sur-tout elle lui dé-

fendoit de s'en aller: son billet étoit bien tortillé, & son style aussi. Volsidor répondit,
tout naturellement, qu'il étoit accablé d'affaires, & qu'il partoit pénétré de regret & de
reconnoissance. Sa lettre étoit accompagnée
de présens magnisques: Zélide les accepta;
ils consolerent son cœur, & point du tout
son amour-propre. Volsidor en laissa d'insiniment plus superbes à Puce. De sideles serviteurs qui ne dansoient point, d'honnêtesgens ignorés, & malheureux, surent comblés de ses biensaits: il leur assura un sort;
& Céleste, dont l'ame n'étoit pas moins admirable, donna les mêmes preuves de sensibilité & de justice.

Dès qu'il fur jour dans son Palais, Volsidor, qui ne s'en séparoit qu'avec peine, s'empressa d'aller l'assurer d'un attachement qu'il
lui conserva toujours; & l'on verra, par la
suite, qu'il lui dut tout le bonheur de sa vie.
Tandis que Volsidor causoit avec la Fée,
pendant que Zélide consultoit son miroir sur
ce qu'elle avoit à faire pour rappeller le
Génie insidele, le Prince Puce sortoit de
sonlit; il avoit demandé un habit très-sérieux,
capucine & verd-brun. Le départ de Céleste
l'assligeoit, celui de Volsidor presqu'autant.
Jamais la Cour n'avoit été si trisse. Il donnoit
dès

des ordres, pour que sa Cour, sa Maison, ses Sujets, se fissent faire, dans l'espace d'un quart - d'heure, des vestes & paremens capucines, lorsqu'on vint lui annoncer qu'un Inconnu arrivoit dans ses Etats. Seigneur, ajouta son grand Echanson, rien n'est plus imposant que le cortége du nouveau Prince. Ses Gardes, ses Valets-de-pied, fes Gentilshommes, fon Ecuyer, fes chevaux, & l'Altesse même, sont revêtus d'une peau de Doguin : ils ont tous des masques. On n'a jamais vu tant de museaux noirs & de nez brisés. Ses timballes, ses voitures & ses Musiciens aboient d'une manière tout - à fait auguste. J'aime la dignité, répondit Puce : je lui sçais gré de la sienne. Qu'on m'apporte mon Manteau Royal: je le recevrai dans ma Salle d'Audience.

Ces mots n'étoient pas finis, qu'il étoit déjà placé sur son Trône, où le Prince Doguincourt, (c'étoit le nom de l'Inconnu,) vint le saluer. Il quitta son masque pour embrasser Puce. Cette cérémonie faite, il aboya deux fois, mangea quatre gimblettes, en offrit au Souverain, à toute sa Cour; & puis il pleura amérement. Prince, lui dit Puce, une Fée que j'adore, (vous voyez à mes habits combien je la regrette,) va quit-

ter, à l'instant, ces lieux, pour retourner dans ses Etats. Vous me direz, quand je lui aurai fait mes adieux, le sujet d'une affliction qui vient très à propos, parce que je suis moi - même prodigieusement affecté. A ces mots obligeans, le Prince aboya de plus belle, & remit son masque. Puce s'étoit déjà fauvé. L'Inconnu se détermina à l'attendre. & à manger, en pleurant, des gimblettes. jusques à son retour. Puce étoit tout prêt à pleurer aussi, lorsqu'il revint. Il avoit conduit Céleste à son char; & il étoit si singulierement touché, qu'en arrivant, il pria Doguincourt de danser uu menuet avec lui, pour distraire, s'il étoit possible, les chagrins qu'ils avoient tous deux. Ce Prince n'osa s'en dispenser, quoique cela lui parût fort extraordinaire. Sa figure & ses graces mériterent tous les éloges : ( car il ôta son masque pour danser; ) il n'y avoit qu'en aboyant qu'il s'enlaidissoit beaucoup. Le menuet achevé, Puce le complimenta : c'étoit, par impatience de l'entendre, qu'il l'avoit un peu abrégé : il eut soin de le dire. Doguincourt le remercia à sa maniere, & l'auguste Puce s'assit sur son Trône, pour écourer. Alors le Prince se recueillit, soupira; & ensuite, s'adressant au Prince: Seigneur, je suis né patient; vous

aviez à courir; vous voilà en repos, & je commence. Une passion, payée d'ingratique de, remplit mes jours d'armertume. Mes nuits sont plus tristes encore. Rien ne peut émouvoir une ingrate qui n'est entre mes bras, que pour me mordre, qui me voit à ses pieds, sans émotion, & que je fers, sans espojr. Le croiriez-yous, Seigneur! Certe belle petite, pour qui je fais, par semaine, quarante Sonnets, des Madrigaux, & tous les matins une Epithalame; eh bien, lorsqu'on lui apporte mes Poésses, elle sejette dessus, & les déchire : il n'en restera pas une à la postérité. J'ai porté plus soin l'enthousiame. & elle, l'ingratitude. Un Quyrage, qui m'avoit coûté bien des peines, un Roëme infolio, dont elle étoit l'héroine, elle en a fair fon déjeuner; & nous avons pensé, en mourir tous deux. Prince, reprit le Génie, quoique j'eusse bien ri, un autre jour, de se que vous venez de raconter, savez vous que j'y suis infiniment sensible? Mais quet est donc ge lurin qui vous fait damner : Algre le Arince se mir à japper pendant une demi - heure, & ensuite prit la parole, en ges termes. Une vieille Fée est la cause de mes malheurs. Sempiternelle est affreuse; Elle vouloit que je l'aimalle; je ne le pouvois nas. **C**ij

Elle est donc bien laide, interrompit Puce? Effroyable! continua Doguincourt; & elle ne s'en doute pas. Elle crut que l'aimois une Danseuse, pour qui j'avois eu une fantaifie de huit jours. Elle entra dans une fureur!..... Est - ce qu'elle n'aime pas la danse, dit encore le Génie? A quoi s'amuse - t - elle donc? A faire du mal, reprit Doguincourt. Ne pas aimer la danse, répétoit Puce! Quelle bizarre créature! Doguincourt continua. Elle scut que je soupois, un jour, chez cette Danseuse, qui m'amusoit assez. Elle apparut à la fin du repas; &, d'une voix enrouée, elle me dit: tu n'as pu adorer mes charmes (Elle faisoit une grimace infernale!) Je te condamne à aimer avec i dolâtrie l'objet qui t'a fermé les yeux au bonheur de posséder Sempiternelle. Elle toucha de sa baguette, en achevant ces mots, la perite Danseuse, qui, de frayeur, s'étoit eachée sous son lit; & elle devint une Doguine très-colere. Depuis ce jour horrible, je l'aime comme un fou. C'est elle qui me réduit au désespoir, qui me hait. qui m'enchante : c'est d'elle dont j'ai tant à me plaindre; &, dans cette fâcheuse extrémité, j'ai recours à vous, Seigneur. Mais en conscience, dit Puce, que voulez-vous donc

que je fasse à cela? S'est-on jamais avisé aussi, d'être amoureux d'une pareille espèce? Où est-elle? Dans sa Berline, répondit, Doguincourt, à la porte de votre Palais, entourée de mes Gardes. En bien, continua Puce, si vous m'en croyez, nous l'enverrons dans mon canal. Tout Génie que je suis, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Je chargeraimon Grand-Maître des Cérémonies, de l'expédition. Elle ne vous persé cutera plus, quand elle sera au sond de l'eau; & vous vous déserez, au plus vîte, de vos peaux de Doguin, qui ne vous vont point du tout.

Je vous passerois plûtôt les gimblettes; &, à propos de cela, donnez-m'en encore quelques-unes, car je trouve les vôtres vraiment délicieuses. Mais Doguincourt désespéré, avoit bien d'autres affaires. Il s'étoit mis à gémir, avec tant d'expression, qu'il finit par des hurlemens; &, comme on ne sçavoit plus où on en étoit, tant ses cris étoient perçants, le Génie, pour l'appaiser, lui dit: Auguste Doguincourt, taisez - vous, s'il vous plaît. Ne voyez-vous pas que toute ma Cour n'en peut plus, & que moi - même?.... Ensin, écoutez-moi, & convenez que vous êtes très - heureux, quand personne ici ne

ebiffprend tien à votre langage de chien ; d'avoir affaite à un Génle qui entend à demimidt, & dui a remede à tout. Tranquillisez-Fous du moins un faitant, pour voire intérét & pour le Holfe. La Doguine, qui fair que Vous vous Egolillez, n'ira point dans mon canal: Ad fund, je l'aurois regrettée, parce que vous l'aimez, & qu'elle dans. Je lerai même charme de la connoître. Je vais, sur le champ; lui donner un bal : je pense, que cela adducita son humeur. Et , en s'adressant à Zénde, qui chtroit : Ailez, Madame, lui the in avec mon Chancetter & mes Capitai: nes des Levrettes, prier cette Demoiseile d'en ente la Reine, & accompagnez-la. Elle rie se fit pas attendre; & cependani la grandé mente de Puce : composée de Danseurs & de Danfeufes d'ühe thes grande distinction étoit déjà rassemblée pour la Fête, lorsque la Dogline Parut. Elle n'étoit point belle: Mais elle le presenta avec beaucoup d'affurance. Un luperbe carread; for lequel quatro Chambellans l'avoient apportée; filt placé stes de Pate, pour l'asseoir. Elle me fit point mai les révérences. Son grand habit étoix fort agreable; son rouge très-blen mis; ses diamans, distribués à ravir. Un Nain les portos la Robe. La seire de l'Altesso

Doguincourt s'inclina, jusqu'à terre, devant elle. Au tems dont je parle, on se mettoit aux pieds de l'Idole du Maître, Doguine, ou autre, n'importe. Le Prince lui-même s'avança respectueusement pour lui baiser la patte: mais la charmante bête fauta sur ses genoux, & lui déchira ses manchettes & une oreille. Elle vouloit en faire autant au Génie Puce: jamais elle he put en venir à bout; il étoit alerte. Il la trouva fort maussade, & fit commencer le bal, pour voir ce qu'elle deviendroit. Elle se donna toutes sortes de ridicules. Elle ne voulut danser qu'avec les Barbettes, parce qu'elles avoient des manchettes à trois rangs. Elle s'étoit grimpée sur des échasses, afin de regarder les autres, du haut en bas. Elle imitoit quelques Femmes sans esprit, que le hazard, dans ces tems-là, amenoit dans les Cours, & que leur naissance n'y appelloit pas. Sa mere avoit été changée par Sempiternelle, en tourne-broche. A caufé de cela, elle fut très-infolente. Mais comme elle étoit plus coquette encore, elle s'humanisa avec des Roquers de sa petite espèce. Doguincourt s'en désespéroit. De grandes Danoises, excessivement prudes, en étoient fort scandalisées. La mésintelligence commençoit à s'établir dans l'affemblée.

C iv

L'arrivée du Génie des Génies, ce ne pouvoit être que Volsidor, vint remettre tout le monde à sa place. La meute qui dansoit, s'arrêta machinalement, pour allet au-devant de lui. Zélide pâlit de rage. Doguincourt, apprenant qui il étoit, doubla, comme de raison, ses cérémonies accoutumées; & il eut grand soin, par respect, de l'étourdir plus qu'un autre.

Il alloit lui raçonter ses malheurs, lorsque Puce l'engagea de venir, auparavant, prendre part à un superbe sestin, préparé pour les Génies. Il se résigna, & même son ame s'ouvrit à l'espérance. Le nom de Volsidor, sa puissance, sa bonté, lui étoient d'un heureux présage.

On passa dans la Salle du Festin. Il n'y fut question que de Céleste & de ses perfections. Volsidor ne parla que d'elle. Zélide grondoit tout le monde. Doguincourt, impatient de dire qu'il étoit ensorcelé, aboyoit de tems en tems. On lui avoit arrangé une pâtée royale: il ne voulut jamais toucher à autre chose. Il faisoit au Génie une pitié extrême. Ensin, il se jetta à ses genoux; il mit, à cette action, une consiance & une douleur qui toucherent Volsidor. Ce sur avec cette attention obligeante & rare,

connue seulement des ames sensibles, qu'il écoura jusqu'aux détails les moins importans des infortunes de ce Prince. Je vous plains, lui dit - il: mes conseils peut-être ne serviroient qu'à vous accabler davantage; le sort vous poursuit; & au lieu de vous faire envisager la perte de votre raison, je songe aux moyens de vous la rendre; mais sçachez, Prince, que si l'Univers m'est soumis, je le suis moi - même au Destin. Je ne puis qu'adoucir le vôtre : je ne puis vous soustraire entierement à la vengeance de Sempiternelle. Elle va, du moins, vous être plus supportable. Celle qui mérite si peu votre amour, va reprendre sa figure, ses mœurs & son état de Danseuse. Bientôt elle vous ennuira. Votre ame n'est point sans fierté & sans délicatesse : je l'ai pénétrée; sa guérison doit être prochaine. ... Et, en attendant, dit Puce, vous aurez une conversation soutenable, & des habits charmans, si vous me consultez. Doguincourt embrassa mille sois les genoux de Volsidor. Sa reconnoissance l'attendrit. Sa joie fut, pour le Génie, un plaisir vrai, Il le sit relever avec empressement, prononça quelques paroles; & la Doguine redevint une petite Danseuse, vive, décidée, contente d'elle-même, fans noblesse. fans décence dans la physionomie, ni dans le maintien, parlant à tort & à travers, voulant occuper toujours, être admirée exclusivement, coquette, par goût, par système, par mépris des Hommes & des bienséances. La figure de Volsidor fut la premiere chose dont elle fut frappée. Elle lui fauta au col, avant de sçavoir les obligations qu'elle lui avoit. Ensuite elle donna sa main à baiser au fidele Doguincourt; & ce fut avec un air qui promettoit tout ce qui charme, des caprices, des perfidies, du plaisir qu'elle ne ressentoit pas. Il en resta stupide d'enchantement. Ensuite elle déraisonna avec Puce. & déplut prodigieusement à Zélide. Elle n'aimoit point qu'elle eût commencé par embrasser Volsidor, & elle se préparoit à lui dire de ne se pas croire compagnie; mais la Danseuse, qui ne se soucioit pas de la Cour, s'éclipsa, sans autre avis que le sien, pour aller à une répétition, se mettre au nombre des Figurantes. Le Génie Puce venoit de lui accorder un ordre de début. Elle aimoit mieux voir les Courtisans en chenilles, qu'avec leurs masques; & elle fut les attendre, dans les coulisses.

Doguincourt la suivit des yeux, & resta près de Volsidor; mais, malgré les bontés & le dépit de Zélide, car elle ne connoisfoit pas les regrets, le moment du départ de cet aimable Génie, étoit venu. Doguincourt, reconnoissant & pénétré d'admitation pour lui, s'affligeoit de ne pas le suivre. Sa Maîtresse lui avoit demandé de s'arrêter à cette Cour. Esclave d'une Danseuse, il fallut dire adieu à son protesteur. Ce fut avec chagrin; & Puce lui-même sentit se réveiller les siens, en voyant dans Volsidor s'élever les airs. Il l'embrassa à différentes reprises; il sauta bien des fois jusqu'à son char, pour l'embrasser encore; & les Sujets de Puce fautoient aussi, tant qu'ils pouvoient, afin de ne le perdre de vue, que lorsqu'il ne seroit plus possible de faire autrement.

La frivolité de leur caractère n'empéchoit point que les exemples & les bienfaits du Génie ne lui eussent gagné tous les cœurs. Sa moirale étoit toute enaction. S'il ne coffigea personne, ce ne sur pas sa saute. Du moins, lorsqu'il les quirta, il leur sit saire des sauts pleins d'ame. Il est vrai que le lendemain ils ne parloient que du Prince Doguisicouri, & de sa Danseuse. Tous ses deux arrivés; la veille, excircient l'emboussame. La houe

veauté avoit, sur ce Peuple léger, des droits infinis. Revenons à Volsidor. Son retour enivra de joie ses Sujets, & d'orgueil, ses Maîtresses. Chacune se l'attribuoit : mais la consternation fut générale, lorsqu'on apprit ses projets de voyage. On se souviendra qu'il en étoit convenu avec la Fée Céleste. Il n'en dit point les motifs; &, pour cette fois, on n'eut pas la prétention de les deviner. Ses Maîtresses, qui s'accoutumoient à tout, prirent leur parti, sur cette nouvelle absence: mais, lorsqu'il leur renvoya leurs Lettres & leurs Portraits, elles furent un peu surprises. Elles ne voulurent point aller en grande loge, ce jour-là. On en conclut qu'elles étoient désespérées. La plus sensible de toutes, lui parla en ces termes: Ne pensez pas, Seigneur, que je me désole de votre abandon. Je vous aurois aimé, si vous l'eussiez voulu. Graces, esprit, séduction, que ne réunissez-vous pas? Je le sentis, quand vous cherchâtes à me plaire. Bientôt votre inconstance vous ôta tout à mes yeux; je ne fus point votre victime; vous me devîntes un objet indifférent. Si je daignai vous le taire, c'est que nos liens étoient trop foibles, pour valoir même la peine d'être rompus. Je vous vis, sans jalousie, m'as-

socier, tour-à-tour, dissérents objets. Je n'enviai point leur fort; je ne me plaignis point du mien. Vous eûtes des rivaux, qui, ne sçachant guere mieux aimer que vous ne me parurent pas mériter que je vous sacrifiasse à eux. Je ne vous devois point cet aveu : je crois qu'il pourra vous être utile. Punissez cependant ma franchise; & le Génie la récompensa. Il alla s'imaginer que cette Femme, peu estimable par sa conduite, l'étoit peut-être par sa bonne-foi. S'il s'attribua ses torts, il dut avoir des regrets; &, du moins, il se rappella ce que lui avoit dit Céleste. Mais ceux qui n'avoient pas entendu ce discours naïf, crurent qu'elle avoit fait des reproches à Volsidor. Elle étoit la seule qui se fût obstinée à lui demander un entretien; on le sçut, & pendant quelques mois. de peur que sa sensibilité ne fût excessive, de peur qu'elle ne mît trop d'importance à de simples amusemens de société, aucun homme n'osa s'attacher à elle. Ce soupçon étoit bien injuste. Cependant Volsidor traitoit si froidement, depuis son retour, les gens qui se faisoient un jeu de la réputation des Femmes, de leur repos, de leurs bontés, qu'à sa Cour, le ton étoit plus honnête, & que

les ames n'étoient pas loin de le devenir. Il desiroit qu'en son absence, elles s'affermisfent dans ces principes. Il dit ses intentions. Il sçavoit, d'un bout de l'Univers à l'autre. les faire exécuter. Il donne ses ordres à des Génies dignes d'en être chargés. En s'éloignant de son Peuple, il n'en abandonnoir pas le soin. Il veilloit sur le monde entier: & les Mortels s'en applaudissoient. Enfin, il partit, déterminé à ne revenir, que lorsqu'il auroit trouvé ce qu'il cherchoit avec tant d'ardeur & si peu d'espoir. Il séjourna d'abord dans les Régions aériennes; ses recherches n'y furent pas heureuses. C'étoit. par-tout, de l'art, des prétentions, peu de sensibilité, point de franchise. Chaque jour son chagrin augmentoit. Il en faisoit part à un Génie charmant & qui n'en étoit pas moins éclairé, juste, sensible, éprouvé par la disgrace. Il avoit confervé, dans la sienne, son courage, sa gaîté, ses agrémens & ses amis. L'estime générale, celle de son Souverain & sa confiance, lui étoient dues; & Volsidor n'ouvroit son cœur qu'à lui. Suis - je donc condamné, lui disoit - il, à former des vœux éternels pour un Être imaginaire? Quoi! toujours des visages si bien

arrangés, que presque tous se ressemblent; un maintien, des propos qui n'appartiennent qu'à l'usage; un bon ton, qui fait qu'on n'en a point à soi ; des gestes étudiés, des caresses fausses, des complimens fades, des gensd'esprit qui s'écoutent, des fots qui parlent, des raisonneurs que l'on n'entend jamais! Je n'ai oui dire à des Sylphides, qui passent pour être instruites, que du mal les unes des autres : elles se piquent de délicatesse, même de générosité. Cependant, enlever un Sylphe à une jolie Maîtresse, est un triomphe. On ne se soucie pas de lui; il ne s'apperçoit pas de cela. On est barbare, pour satisfaire sa vanité; & celle des deux sexes forme ici, comme chez Puce, toutes les liaifons: elles y font aussi languissantes. On y danse moins; mais s'aime - t - on mieux? Pense-t-on davantage? Ceux qui prêchent le bien, le font-ils? Descendons chez les mortels..... en un clin - d'œil il s'y transporta. Il avoit été bien lorgné, bien fêté, bien agacé parmi les Sylphides, & ( plus encore pour son rang, peut-être que pour sa personne, ) la même chose lui arriva, sur le Globe terrestre. Quelquesois il y voyageoit incognito. Alors, malgré l'extérieur le plus féduisant, malgré ses qualités, quoi-

qu'il s'exprimât avec grace, quoiqu'il n'humiliât jamais personne, & que l'on se crût de l'esprit, toutes les fois que l'on causoit avec lui, les envieux n'en convenoient point. Beaucoup de Femmes prenoient sa modestie pour de l'embarras. On ne le citoit guere. Les petites - Maîtresses soutenoient que fes habits & fes voitures étoient trop simples; les Pédantes trouvoient sa conversation trop naturelle. Quelques Précieuses lui reprochoient de n'avoir point de jargon. Les Sçavans hauffoient les épaules, parce qu'il n'avoit point de morgue; les Philosophes, parce qu'il n'affichoit aucun système. Les Beaux - Esprits. dont il ne mendioit point le suffrage, n'avoient garde de l'admirer. Paroissoit-il environné de la splendeur de son rang? les Femmes lui faisoient bien des mines; les Hommes lui disoient bien des fadeurs. Les Académies venoient le supplier, à genoux, de leur faire l'honneur d'accepter une place parmi elles: mais, ce que l'on n'auroit point offert au Génie dépourvu de titres, le Souverain du Monde le dédaignoit. On lui amena des Sages, qui ne croyoient à rien, pas même aux vertus ni à l'amour. Après qu'ils eurent bien disserté, il les plaignit, & ne les revit point. Plusieurs

Plusieurs Fous tristes, qui n'avoient des Maitresses que par air, ne le réjouirent pas davantage. La Société, qui pardonnoit tout, hors les ridicules, le sentiment devenu un mot de persissage, le caprice faisant loi, & le mépris des préjugés le surprirent. Il y avoit des vices de bonne compagnie. Ceux-là étoient les bien-venus; & les deux sexes, en général, lui parurent inconséquens, frivoles, plutôt foibles que méchans. Sans principe ils faisoient le bien; le mal, sans énergie; l'amour, sans être sensibles, &, par fois, des noirceurs, sans remords. Le Génie devenoit Misantrope. Souvent il cherchoit à s'abuser : cela lui étoit plus difficile qu'à un autre. Lorsqu'il se rendoit invisible, il perdoit jusqu'au doute, jusqu'à l'erreur, & se trouvoit plus malheureux. Combien de Prudes, qui n'étoient pas sages! de Coquettes très ennuyeuses! Combien d'Êtres factices! Et qu'il en vit peu d'aimables! Un très-petit nombre d'Hommes lui semblerent dignes d'en porter le nom. Ceux qui l'honoroient le plus, vivoient, la plûpart, ignorés, obscurs, sans distinction & sans fortune. Volsidor révolté, ému profondément, les combla de ses dons. Certain qu'ils avoient préféré le malheur même aux bassesses de l'intrigue, il les destina à occuper

de grandes places; & ils furent plus touchés encore de son estime. Voilà ce qu'un Monarque ne rencontre pas souvent : aussi voyageoit-il.

Quelques Femmes, qu'on calomnioit avec fureur, l'enchanterent. Indulgentes sans affectation, courageuses en amitié, conséquentes. nobles, désintéressées dans leur conduite, conservant un caractere, au milieu du tourbi-Ion, malgré la mode, en dépit de tout, de l'injustice qui ne les affectoit point, des méchans qui ne parvenoient point à les aigrir, de la fausseté à qui elles n'opposoient que de la franchise, & des Egoistes qui les trouvoient romanesques, elles durent l'intéresser. Cependant, ce n'étoit pas encore ce qu'il cherchoit Il parcourut les Campagnes. Elles lui offrirent des tableaux bien vouchans, des amours fidelles, des amiriés finceres, des cœurs appartenans à la Nature, une joie vraie, une expression naive, des plaisirs purs. Mais, visitant tous ceux qui habitoient ce sé our tranquille, il appercut trop souvent la beauté & la vertu, au sein de la plus affreuse indigence. Ses bienfaits les rendirent à la vie : des larmes de reconnoissance l'en payerent. Il fit des heureux, & crut l'être.

Un jour, ses réflexions le conduisirent au

bord d'une forêt admirable. Le Soleil y pénétroit à peine. Sa fraîcheur délicieuse, le plus bel ombrage, la chaleur du jour, je ne scais quel attrait inconnul'invita à y promener sa rêverie. Il s'enfonça, de préférence, dans l'allée la plus sombre de cette forêt : c'étoit la plus conforme à la fituation de son ame. Elle étoit terminée par un lieu, dont l'aspect, quoique sauvage, avoit quelque chose d'intéressant. Le bruit d'un torrent, qui se précipitoit du haut d'un roc escarpé, & s'épanchoit, en nappes de crystal, sur un gazon parsemé de fleurs champêtres; le chant mélodieux de mille oiseaux, un calme, plus attendrissant que terrible; les beautés de la Nature, abandonnée à ses caprices & à ses sublimes irrégularités, firent naître, dans le cœur de Volfidor, une émotion, un trouble, une de ces impressions délicieuses, qui annoncent à l'ame une jouissance inattendue; & il s'abandonne à ce désordre enchanteur. Des arbrisseaux. d'une beauté ravissante, & qui formoient une voûte parfumée, l'attirent sous leur ombre. Une fontaine qui semble construite par la main des Fées, représente une Sirene, appuyée sur une urne. Elle a tant d'expression, qu'on croit entendre la douceur de ses

## VOLSIDOR

chants. Du haut d'un roc voisin, descend un Tigre, qui, à peine désaltéré dans cette fontaine divine, dépouille toute sa férocité, & vient, avec douceur, baiser les pieds du Génie.

Étonné de ce qu'il voit, plus encore de ce qu'il éprouve, son cœur à chaque instant est plus ému; il se sent arrêté malgré lui. Un sommeil magique vient le surprendre; des fonges, plus magiques encore, le prolongent. Mais, quel fut son réveil! Quel moment! Quelle surprise! A travers les feuillages entrelacés, il apperçoit une jeune Mortelle, qui ressembloit à une Déesse. La simplicité de sa parure ajoutoit encore à ses charmes. Une taille de Nymphe, un teint éblouissant, nul apprêt, de la beauté, des graces, cet embarras, qui en est une de plus, des traits fins, réguliers, un sourire céleste, le regard le plus touchant, des yeux bleus, des paupieres noires, des cheveux blonds-cendrés, rattachés avec des tresses de roses; telle est la foible image de celle qui enivra tout-à-coup l'ame & les sens de Volsidor. Il reste immobile de surprise, de plaisir & d'admiration : elle - même paroît interdite. Revenu de son premier étonnement, il s'approche, cede aux mouvemens de son cœur, se précipite de l'air le plus tendre, aux genoux de celle qu'il prend pour une Divinité. Il la presse, il la serre dans ses bras; elle jette un cri, s'éloigne, plus légere que le Zéphir, & s'embellit encore dans sa fuite. Il brûle de la suivre; mais il craint de lui déplaire, & demeure confine involontairement enchaîné à la place qu'elle occupoit.

Dieux! s'écria-t-il; Dieux cruels, qui me la ravissez; ah! rendez-la moi, ou reprenez tous vos dons! Qu'ai-je vû? Qu'éprouvé-je? Quel feu coule dans mes veines! Qu'elle est belle! Et que sa timidité la rend plus belle encore! Elle me fuir. . . qu'est-elle devenue? Que deviendrai-je moi-même? Le cœur le plus vrai se peint dans ses regards ingénus. Dieux! s'il devenoit sensible! S'il le devenoit pour moi! Trônes, grandeurs, vains prestiges, hommages de l'Univers, que me seriezvous, sans le bonheur de posséder une ame naïve, une ame pure, une ame qui seroit à moi? Mais, que dis-je? Je l'effraye; elle me hait peut être! Elle m'échappe du moins, & je ne l'ai point arrêrée! Je le pouvois. Pourquoi donc ne l'ai-je point fait? Un charme, plus fort que moi, m'a retenu. C'est en vain que je soupire; c'est en vain que j'aime. Quel changement! Un instant, un seul instant l'a produit. Veillé-je?... Où suis-je?... N'est-ce qu'une illusion?.... Le trait est dans mon cœur; il m'embrâse; & je doute! Amour! Je reconnois un Maître! Abuse, si tu le veux, de ton empire; il doit plaire à ton orgueil; il étonne le mien: mais, en me soumettant, tu m'as enchantés.

Il n'avoit pas achevé ces mots, qu'un nuage brillant s'ent'rouvre. L'Amour paroît aux regards du Génie. Te voilà mon esclave; lui dit-il, avec un sourire charmant. Sois-le toujours, pour ma gloire & ton bonheun. Viens, suis-moi: chéris jusqu'à tes peines; & commence à espérer d'être heureux. Le nuage alors s'envole, l'Amour avec lui; mais il reste tout entier dans le cœur de Volsidor. Consumé de tous ses seux, ne voyant plus rien, Volsidor appelle inutilement, & le Dieu qui le fuir, & la beauté qu'il a perdue. Tout est sour à savoix: il ne voit plus qu'un désert immense.

Le jour se cache, la nuit lui succede; son voile s'étend sur toute la Nature. Un doux repos s'empare de l'Univers. Chaque mortel s'y abandonne. Volsidor veille avec l'Amour. Avant que le Soleil revienne éclairer la terre, le Génie vole, au hazard, pour chercher ce

qu'il aime. Il est seul, loin de sa suite, & il ne songe pas à la rappeller. Il n'a point recours à son art. Le monde entier est soumis à sa puissance; mais il appartient à l'Amour, & lui obéit. C'étoit, sur les ailes du Dieu qu'il parcouroit les Campagnes solitaires. Ce n'étoit plus dans ce char radieux, qui sendoit les airs avec tant de vîtesse. Il passa plusieurs jours dans cette agitation violente, qui lui plaisoit en le désespérant. Surpris, un soir par un orage épouvantable, il oublioit qu'il avoit le pouvoir de conjurer les élémens ; ils se déchaînoient, sans l'arrêter.

Au fort de la tempête, une grotte sembla se former, tout-à-coup, sur son chemin pour lui offrir un asyle; & il n'en profita pas. Cependant ses yeux s'arrêterent, malgrésui, à l'aspect d'un Vieillard tranquillement assis à l'entrée de cette grotte mystérieuse. Sa physionomie joignoit à la maiesté, je ne sçais quelle grace que n'a point ordinairement la vieillesse. Il avoit quelque chose de séduisant de persuasif & de divin.

Aimable Inconnu, dit - il au Génie, où courez-vous, malgré le soulevement de la Nature? Si vous ne voulez point vous reposer dans cette solitude, non loin d'elle est une Ville, où je vous invite à porter vos pass

Votre extérieur intéressant annonce la bienfaisance; vous trouverez-là de quoi l'exercer. Mais, peut-être en proie aux passions,
enlevé à vous-même, ne pourrez-vous plus
disposer de quelques momens, pour secourir
l'infortune? La Ville dont je vous parle,
renserme un Prince almable & malheureux;
& vous vous seriez applaudi, sans doute, de
l'arracher aux horreurs de sa destinée. Protéger l'humanité qui sousser expondit Volsidor, c'est mon premier devoir. Les cœurs
les plus sensibles doivent être aussi les plus
généreux. Il dit, embrasse le vieillard, &
prend soudain la route de la Ville qu'il lui
avoit indiquée.

ł

Quelque impatience qu'on ait de revoir Volsidor & l'objet dont il est enchanté, il faut que le Lecteur s'arrête, avec moi, dans ce séjour, qui ne laisse pas d'avoir ses singularités & ses applications. Ses Habitans étoient des originaux, qu'il est essentiel de faire connoître. Ils pourront paroître piquans, par leur contraste avec l'aménité, les graces, la politesse, le charme de toute la personne de Volsidor. On verra ce que deviennent des Hommes qui s'éloignent, à un certain point, de la société des Femmes. On appelloit ceux-ci les Sages Quadrupedes, & ils

n'étoient pas mal-nommés. Depuis qu'ils s'étoient mis à mépriser un sexe charmant, ils s'étoient mis aussi à marcher à quatre pattes. C'étoit dans ce costume qu'ils se promenoient, lorsque Volsidor arriva. Leurs figures faisoient peur. Ils avoient de grandes barbes, des cheveux en désordre, qui retomboient fur leur visage; on ne distinguoit point leurs traits. Leur habillement étoit plus bizarre encore. C'étoit une jacquette d'enfant, un petit toquet afforti, un bourlet, une lisiere & des manches pendantes. Volsidor les trouvoit bien grands pour leur jacquette, & bien impolis pour leur âge. On ne lui disoit pas un mot. Mais un infortuné habitoit parmieux; & Volsidor, qui cherchoit moins à surprendre par ses bienfaits, qu'à les faire aimer, ne se découvrit point encore. Il leur demanda seulement un asyle pour quelques heures. Alors Messieurs les Quadrupedes le firent passer dans leur Sallon de Compagnie. Ils n'avoient point de sieges : le Génie avoit un fauteuil invisible; & les autres se trouvoient bien sur leurs talons. Ils examinoient Volsidor, qui, de son côté, ne laissoit pas de les regarder avec étonnement. Le filence duroit toujours. Le Génie s'impatienta, & voulut sçavoir si leur conversation n'étoit jamais plus animée.

Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, s'écria brusquement le Chef de ces Originaux? Nous parlons, mes freres & moi, quand nous sommes sûrs qu'on est digne de nous entendre, car nous avons tout l'esprit qu'on peut avoir. Erudition prosonde, lumieres acquises & naturelles, aptitude aux Sciences les plus abstraites, il ne nous manque rien. Que la modestie, repliqua Vossidor. Heim! répondit ce Monsieur: bon pour le sot genrehumain! Apprenez que nous sommes des demi - Génies. Je le vois bien, répondit Volsidor.

Cependant il lui importoit de sçavoir s'ils se trouvoient tous heureux. Belle demande, répondirent-ils! nous sommes sages & libres. Il nous faudroit seulement d'autres habits. Autresois nous portions des sacs qui nous étoient fort commodes: ceci est un tour de notre Maman Sempiternelle. Elle est venue elle-même nous sagoter comme il lui a plu-Elle est méchante & laide, comme cinq cents diables. Par respect ou par crainte, il a bien fallu en passer par-là, & nous accommoder de cet attirail, du hocher, & de rout ce qui s'ensuit. Je soupçonne, dit Volsidor, que votre sagesse pourroir bien être encore un tour de votre Maman. Mais, pour être ainsi

tenus à la lissere, est-ce que vous seriez tous ses ensans? Sans doute, reprit le Quadrupede. Ceux que vous voyez ici, excepté un seul, ont l'honneur de lui devoir le jour. L'Histoire des Grands - Hommes est intéressante: vous devez être curieux de la nôtre.

L'immense Fée Sempiternelle épousa, il y a mille ans, le valeureux Génie Archangélino. Je ne sçais comment il fit pour se résoudre à prendre une Femme. Les vilaines Créatures! J'en juge par notre affreuse Maman; elles doivent être à battre. Je vous dirai plus. Quoiqu'elle nous ait avoué qu'elle étoit la plus jolie & la plus aimable de son sexe, moi, qui vous parle, indépendamment de son humeur, simplement pour sa figure, sans les égards qu'on doit à une mere, je l'aurois déjà assommée. Archangélino ne pouvoit la souffrir. Cependant nous naquimes le plus vîte qu'elle put, c'est-à-dire, quatre à quatre. Lorsque nous fûmes huit cents, le respectable Archangélino trouva que c'étoit assez. Pour lui persuader le contraire, elle le rendit sourd à force de lamentations. Ce fut sa premiere vengeance; & elle lui fit tant d'autres noirceurs. qu'il eut l'attention, afin de nous soustraire aux siennes & à tous ces Monstres de Femmes, de nous transporter dans cette Ville,

qu'il enchanta, pour qu'elles ne pussent pas en approcher. Nous y résidons avec nos Freres: quelques gens, sans conséquence, y sont admis. Nous donnons des loix à l'Univers; on trouve qu'il n'en est pas digne: mais nous ne sçaurions nous empêcher d'être admirables.

Volsidor, au lieu de leur répondre, les pria de lui faire connoître celui qui n'étoit pas leur Frere. Nous allons vous laisser avec lui, répondirent-ils, vous raisonnerez ensemble, tant bien que mal: celui-là n'est pas un prodige. Nous, pendant que vous causerez, nous allons travailler pour la postérité. Avant votre départ, on vous montrera notre Bibliotheque de huit cent mille volumes: ce sont autant de chefs-d'œuvre de mes Freres & de moi... & comme ils ne se gênoient point, ils sortirent à quatre pattes.

Le Génie resta seul avec Zésidan. C'étoir le nom de l'infortuné, dont on venoit de lui parler avec tant de dédain. Il reçut de Volsidor les plus touchantes marques d'intérêt. Elles parvinrent, enfin, à le tirer de son accablement.

Seigneur, dit-il au Génie, car tout au moins vous êtes grand par la dignité de l'a-me, la mienne va vous être connue. Je ne

résiste point à tant de bontés. Quelque chose que vous veniez de voir & d'entendre, l'horreur de ces lieux & celle de mon sort ne se peut imaginer. Privé de ce que j'adore, craignant tout pour elle, environné d'Étres insenfibles, & portant au fond de mon cœur une image qui n'en sera plus que le tourment, il n'est pour moi, ni appui, ni secours, ni espoir. Je devois attendre une destinée plus heureuse. Mon Pere est Souverain de l'Isle Flottante: ses Etats sont considérables: sa tendresse m'étoit plus que son Empire. Une jeune Princesse, charmante, appellée Mélide, étoit élevée à sa Cour. Comment vous la peindre? L'amour le plus tendre nous attachoit l'un à l'autre: nous allions être unis. Sempiternelle alors cherchoit un mari, pour se venger d'Archangélino. Elle voyageoit inutilement: elle féjourna dans l'Isle Flottante. J'eus la douleur de me voir l'objet de son choix. Elle me fignifia qu'il falloit lui sacrifier ma Princesse, ou périr tous deux. Nous ne redoutions que de vivre séparés: ce supplice fur le nôtre. Elle enleva Mélide, dans son char traîné par des Serpens, & m'amena dans cette prison qui est la plus odieuse de toutes. Ces malheureux s'enorgueillissent d'être séparés de ce qu'il y a de plus intéresfant au monde. Loin de la beauté, ils sont devenus féroces, incivils, insupportables. Je suis condamné à souffrir. Je ne vois que des passions tristes. L'envie les domine; l'admiration d'eux-mêmes les limite; leur médiocrité les enivre. Sans desir de plaire, ils sont sans émulation. Jamais leurs Ouvrages n'ont exprimé un fentiment doux. Leurs Poésies sont froides; leurs Peintures, sans agrémens, sans ame, fans grace & fans volupté. Leur Morale n'offre rien qui console. Leurs Pieces de Théâtre sont dépourvues d'intérêt & de chaleur. Il n'y a que l'Auteur & ses Freres qui les applaudissent. Quelques gens distingués par des talens aimables, & jettés par hazard dans ce féjour, n'y ont reçu que des outrages. L'un deux penfa être brûlé, pour avoir fait une Elégie sur la mort de sa Maîtresse. Un autre, parce qu'il avoit composé cinq'ou fix Madrigaux d'une galanterie très-fine, eût été lapidé par eux, s'il ne s'étoit pas fauvé si légérement, que, marchant comme vous avez vu, il ne leur fut guere possible de l'atteindre. Les plus rebarbatifs se tiennent aux portes de Sablimano, & en ferment l'entrée à tous ceux dont l'esprit est embelli par les agrémens. J'ignore, Seigneur, comment yous avez pu y parvenir.

Bientôt vous l'apprendrez, lui dit Volsidor. Un Dieu, s'écria Zélidan, daigna le permettre pour soulager mes maux. Mais, que disie? Ils font sans remede. Prince, lui dit Volsidor, ils sont finis. Dès ce jour, vous allez me suivre. Les transports, la joie, la sensibilité de Zélidan, penserent le faire devenir fou. Les Quadrupedes rentroient alors. Ils n'y comprirent rien. Le Génie, après avoir refusé d'aller à leur Bibliotheque, leur signifia que le Prince, qui n'étoit point leur Frere, alloit les quitter. Nous le voudrions, répondirent-ils. Affurément il nous déplaît fort. Mais, à cause des menaces & des griffes de Madame Sempiternelle, nous ne souffrirons pas son départ. Volsidor l'ordonne. A ces mots, qu'il prononça d'un ton imposant, à ce nom, ils se prosternerent; ils passerent de l'insolence à la bassesse. Volsidor n'en fur pas surpris: il ne daigna point les faire relever. Le Prince fut enlevé par un grouppe de Génies; & leur Souverain disparut aux yeux des prétendus Sages. Ils resterent pétrifiés. Ils fongerent à sa puissance, & non à sa supériorité. Volsidor, assez sensible pour les plaindre, étoit trop grand, pour se croire offensé.

Le Prince étoit aux pieds du Génie, & fe félicitoit de l'avoir pour libérateur; il lui re-

demandoit Mélide. Elle n'étoit plus au pouvoir de la détestable Fée. Mélide ne souffroit que de l'absence & des peines de son Amant, Par les ordres de Volsidor, des Génies consolateurs avoient déjà traversé les airs, pour détruire les alarmes du Roi de l'Isle Flottante. sur le sort d'un Fils tendrement aimé. Zélidan, comblé des bienfaits du Génie, & rendu aux graces de sa figure, avoit enfin quitté le vilain costume des Quadrupedes. Mais pendant qu'ils redoutoient la vengeance de Volsidor, qui s'occupoit de les rendre à la raison & au bonheur, le généreux Zélidan follicita leur grace. Ils font, disoit - il, plus malheureux que coupables. Archangélino, en effaçant de leur mémoire le fexe le plus aimable, les a enlevés même aux vertus. Eh! qui peut, reprit le Génie, avec un profond soupir, faire oublier ces Erres charmans qui nous maîtrisent, qui nous enchantent, qu'on adore?... N'importe! Sublimano fera libre. Désormais ses habitans, s'ils en sont dignes, pourront être heureux. Ses portes feront ouvertes à tout ce qui est honnête, d'un sexe ou de l'autre. S'ils ne sont pas ramenés par les charmes & par les exemples, s'ils font sans ressource, je les abandonnerai à Sempiternelle & à eux - mêmes. Allez, Prince, ajoutaajouta-t-il, allez rassurer un Pere: ce sera ensuite à l'Amour à conduire vos pas. Volsidor vous aime & vous protége. Mélide vous sera rendue; mais la Destinée ne permet pas que ce soit aussité que je le voudrois.

Pouvoit-on, sans regret, s'éloigner de Volsidor? Zélidan, partagé entre la reconnoissance, la Nature & l'Amour, éprouvoit bien des combats. Volsidor le décida; & appellant un escadron de Génies, ils transporterent, en un moment, le Prince dans l'Isle Flottante.

Cependant, quatre heures s'étoient à peine écoulées depuis la rencontre de la grotte magique, du Vieillard majestueux, & de la visite des Quadrupedes. L'orage étoit dissipé. Le Soleil, dans tout son éclat, imprimoit mille formes éblouissantes sur la cime inégale des nues : l'air n'étoit que rafraîchi. Le jour le plus riant embellissoit la Nature. Jamais Volsidor n'avoit trouvé son spectacle aussi intéressant. Il étoit moins calme qu'elle; mais il goûtoit, dans son agitation, un charme, une volupté, des plaisirs inconnus. Son ame, accourumée à coux de la bienfaisance, croyoit les sentir pour la premiere fois. L'Amour lui rendoit plus cheres jusqu'à ses versus. Il s'abandonnoit à hui, avec une ardeur

que peut-être les Morrels ignorent. Alors, une voix secrette parle à son cœur : un mouvement, dont il ne se rendoit pas compte, & qu'il n'avoit garde de combattre, l'entraîne vers un désert immense; & il s'y engage, avec ce plaisir vague & confus, dont les ames sensibles jouissent, & dont elles ne s'occupent point de démêler la cause.

L'aspect imposant de ce désert, ses rocs escarpés, ses antres respectables, ses arbres antiques, fon obscure profondeur, & les mugissemens multipliés dont il retentissoit au loin, rendoient plus fortes & plus tendres, les impressions qu'éprouvoit Volsidor. Les animaux les plus féroces & les plus terribles y paroissoient apprivoisés, beaucoup plus que les Sages qu'il venoit de quitter, & chez lefquels il n'avoit trouvé que de l'orgueil, de la rudesse & des erreurs. Les Daims, qui n'avoient point à craindre les Chasseurs, avoient l'air fort gai; ils jouoient paisiblement avec des Tigres pleins de franchise; & tous se détacherent pour venir le saluer. Des Cerfs, dont le bois touchoit au sommet des arbres. s'inclinoient humblement sur son passage: les plus jolies Biches du monde venoient à sa rencontre; elles avoient le regard doux, & un air si décent, si modeste, si peu apprêté

## ET ZULMENIE.

que Zélide alors lui revint à l'esprit; & rien ne fait plus d'honneur à cette Dame, qu'une pareille réminiscence.

Malgré l'érendue prodigieuse de ce désert, il le franchit en un moment. Parvenu à ses extrémités, il se trouva sur les bords d'un Fleuve, qui sembloit parcourir, avec complaisance, un Univers enchanté. Sur ces slots paisibles, parôst une chaloupe, dont le mât s'éleve parmi des guirlandes de sleurs: une sigure de l'Amour lui sert de gouvernail. On voyoit des Génies prosternés aux pieds de l'Ensant, maître des Dieux. Volsidor s'y précipire; & soudain la chaloupe, avec une rapidité incroyable; sans guide en apparence, sillonna la surface des eaux, & suivit le cours du Fleuve.

Sous la garde de l'Amour, & plus enivré que jamais, le Génie se livre à l'espoir. Tout lui plaît, tout le transporte. Ses yeux contemplent, avec délice, les rives du Fleuve qui l'entraîne. Il voit des côteaux délicieux, des bois coupés par des ruisseaux, des prairies émaillées de mille couleurs, des fites variés à l'infini. Sous un Ciel d'or & d'azur, & dans les plus rians pâturages, paissent des moutons brillans, comme ceux d'El-Dorado; ils sont conduits par des Bergers, & par des

Bergeres, qui ont leur beauté pour parure; &, pour tréfors, leurs sentimens. La chaloupe, voguant seule, au milieu des eaux, les frappoit d'admiration: mais, ce qu'ils admiroient encore d'avantage, c'etoit la figure de Volsidor. Les Bergeres sur-tout y faisoient une attention toute particuliere; & cette figure-là pensa leur faire oublier leurs moutons.

Plus loin, d'autres Pasteurs & leurs Maîtresses forment entr'eux des danses naives & légeres: leur joie est naturelle; ils la ressent & l'inspirent. Volsidor, à chaque pas, se croyoit dans un monde nouveau, qui venoit de lui être créé par l'Amour. Plus ses regards étoient ravis, plus son cœur soupiroir. Ces aimables lieux ne lui offroient que des beautés, & non le bonheur. En est-il, sans ce qu'on aime? Cette résexion le plongea dans une rêverie, qui ne sui interrompue que par le plus étrange événement. Tout-àcoup la chaloupe s'arrête: tout a changé.

Au lieu d'un crystal, transparent, pur & tranquille, le Fleuve ne roule plus que des glaçons. Le froid le plus piquant se répand dans les airs. Le Soleil même a perdu sa chaleur, & ces bords, leurs ornemens. Ils sont inhabités. Les arbres n'ont plus de verdure:

tout a disparu aux yeux de Volsidor; il n'appercoit qu'une effrayante folitude. Cependant il s'élance au milieu de ces plaines, où la neige étend, au loin, ses tapis d'albâtre: il les traverse d'un pied léger. Il n'avoit point entendu l'orage; il ne sentit point les frimats. Mais, ne découvrant pas même un feul vestige; c'en est trop, s'écria-t-il; Amour! j'étois à toi; je te servois avec une idolâtrie que devoit t'étonner toi - même. Jamais on ne t'offrit un délire, un abandon, des vœux ausse ardens, des hommages aussi vrais que le mien. Va, je renonce à tes fausses douceurs, à tes promesses trompeuses, à la vaine poursuite d'une Mortelle divine, que tu ne m'as fait voir une fois, que pour me la faire à jamais regretter. Dieux! quel étoit mon égarement ! Incertain si son cœur sçavoit aimer, je voulois m'exposer au danger de la revoir. Je vais la fuir, l'oublier....L'oublier! ah! jamais! Puis-je le penser? Puis-je le vouloir? Dieu barbare, reprends tes droits, ton esclave & mes sermens. A ces mots, des sons mélodieux frappent fon oreille; ils augmentent fon trouble, en lui rendant son espérance. Ces sons inattendus, dans un lieu si sauvage, annoncent quelque nouveau prodige. Bientot it distingue qu'ils sont formés par un million

de sonnettes retentissantes. C'étoit des Jumens blanches, qui en étoient environnées: elles étoient parentes de celle dont parle Hamilton; elles ne marchoient jamais qu'avec leur musique. Ces belles Jumens, attelées à cent traîneaux, avoient pour conductrices, de très - jolies Nymphes, qui eussent paru charmantes à Volsidor, sans celle qu'il n'avoit qu'entrevue, & qu'il ne pouvoit oublier, On diroit qu'elles volent sur la glace; elles arrivent comme un trait. Le Génie les voit : il se flatte, il frémit, il craint, il espere, & tremble pour la premiere fois. Mille beautés ravissantes sont devant ses yeux; il ne cherche que Zulménie : c'est le nom de celle qu'il aime, & l'Amour le lui avoit appris. Des cris percans se font entendre; c'est un traîneau. que les Jumens ont presque fracassé, & qu'elles emportent, à travers des rocs, sur le bord d'un abîme. Toutes les Nymphes jettent des cris. Volsidor fait un geste, & le traîneau s'arrête; il y vole. Dieux! comment peindre ses transports, ses alarmes, son ravissement & son délire, & sa douleur? C'est Zulménie qu'il voit; c'est Zulménie qu'il retrouve, évanouie, en danger, mourante; elle n'en est que plus belle. Volsidor, hors de lui-même, écarte ses compagnes, s'en approche, la serre

dans ses bras : Zulménie!... Zulménie!.... Zulménie!.... A cette voix, que son cœur entend, avant de la connoître, elle reprend fes esprits; ses yeux se fixent... ils se fixent fur Volsidor. Que vois-je, dit-elle? Il tombe à ses pieds : il commande que ces abîmes. qui l'ont fait trembler pour elle, se referment ' à jamais; il commande, & la Nature reprend fes charmes. Que dis-je? elle les doit au premier sentiment de Zulménie. Mais, pendant que ses compagnes s'étonnent de respirer un autre air, & de marcher sur les steurs, pendant que le Génie ne voit qu'elle, la regarde fans cesse, croit ne la point voir assez, & remercie l'Amour, elle n'apperçoit d'autre prodige que sa présence. Elle-même émue, sans en sçavoir la cause, verse quelques larmes, baisse les yeux, ne les leve que sur Volsidor, & cherche toujours les siens, quoiqu'elle en soit bien embarrassée. Le trouble de Volsidor l'empêche de remarquer celui qu'il fait naître. Tous les deux, en extase, voudroient se parler, & leur voix expire; ils ne prononcent que des mots inarticulés. Les autres Bergeres, attentives & muettes, s'étonnent du filence des deux Amants; mais elles le respectent. C'est la premiere fois qu'on foupire dans ces paisibles lieux; & c'est, je

crois, le moment de faire connoître celles qui les habitent. La Fée sincere, Sœur aînée de Céleste, aussi adorable qu'elle, & presque aussi belle, étoit leur Protectrice. Cette Fée mécontente, même du séjour magique où elle regnoit, pour l'honneur de son sexe, se mit dans l'ésprit que la dissimulation des Femmes, que la fantaisse de plaire exclusivement, les rivalités qui les divisent, l'émulation des conquêtes, plus que celle des suffrages, l'orgueil de la beauté, je ne sçais combien d'autres défauts semblables, venoient du peu de bonne-foi des hommes, de leurs louanges continuelles, de leur inconséquence soutenue & de leurs adorations simulées. Elle créa, en conséquence, cette retraite champêtre, où elle transporta, dès leur plus tendre enfance, de jeunes Bergeres, favorisées par elle. Elle les doua de toutes les graces, de toutes les vertus. Zulménie, plus charmante que les autres, Zulménie, qui les surpassoit toutes, n'en étoit que plus aimée. Elles ne connoissoient point l'envie. Modestes, sans croire que ce fût un mérite, tranquilles au sein de l'innocence, discrettes par sentiment, elles étoient vraies, sans imaginer qu'on pouvoit ne pas l'être; & dans leur union pleine de charmes, les succès ou la joie d'une

d'entr'elles, étoit le plaisir de toutes. La Fée les voyoit heureuses, & s'en applaudissoit: elle venoit souvent jouir de son ouvrage. Chaque Bergere avoit une Gouvernante, que Sincere avoit choisie. Tous les talens agréables avoient embelli leur éducation: on l'avoit fortifiée par des sciences utiles. Leur politesse n'étoit que l'expression de leur senfibilité; elle gagnoit tous les cœurs: mais. pour cela, elles n'avoient pas eu besoin de leçons. Elles ne sçavoient pas bien distinctement s'il y avoit des homnies au monde. On leur avoit quelquefois parlé de certains Originaux qui se croient supérieurs à tout: c'étoit assez pour qu'elles se souciassent peu de les connoître. On ne leur en avoit point dit plus de mal, pour ne leur en pas faire imaginer trop de bien. Si, par hazard, elles y révoient, ces rèves-là ne les decupoient gueres. Elles ne s'en souvehoient pas le lendemain. Volsidor éroit, jusqu'alors, le seul qui se fût offert à leurs regards. Jamais aucun Mortel ne s'étoit mêlé à leurs Fêtes, à leurs danses, ni à leurs jeux; & les Bergeres n'en étoient que plus gaies. La seule Zulménie, depuis qu'elle a vu Volfidor dans ce bois dangereux confacré à l'Amour, percéé du même trait, accablée d'une langueur qui a pour

elle des charmes, pénétrée d'un sentiment qu'elle ignore, est toute entiere à l'idée d'un Etre qu'elle n'a fait qu'appercevoir, qu'elle a fui, par un mouvement de crainte, inconcevable pour elle-même; qu'elle appelle, qu'elle redoute, qu'elle souhaite, qui a détruit son repos, qu'elle préfere à tout, au bonheur, à la vie, à ses compagnes, à sa beauté, à ses plaisirs. Elle ne cherche plus que la solitude; elle ne sçait quel trouble l'agire; elle n'ose le demander. Sa Gouvernante (fon nom est Osiris) l'a souvent interrogée: elle ne lui a répondu que par des pleurs. Le caractere de Zulménie cependant n'est point dissimulé; il n'est que timide. A toutes les vertus de son âge, elle joint une raison qui n'ôte rien à sa candeur. Quoiqu'elle n'ait que feize ans, fon esprit est juste; elle voit avec finesse, & s'exprime avec naïveté. Elle est trop sensible, pour que sa gaîté ne soit pas douce. Son imagination, quoique très - vive, est subordonnée à son cœur. L'ornement de ces lieux, elle est le modele de ses compagnes, & ne s'occupe que du soin délicat de les faire valoir. Toutes l'adorent; pas une n'est fâchée de ce que Volsidor la préfere. Je l'ai laissée sous le frais ombrage des arbres les plus épais, assise sur un Trône de sleurs, où le Génie, qui l'a enlevée, après son évanouissement, l'a portée lui-même. Il la contemploit, il soupiroit, il brûloit, il étoit enivré d'amour. Zulménie, avec autant de volupté, mais plus de crainte, éprouvoit les mêmes impressions: mais l'un & l'autre n'en par-10ient pas davantage. Les Nymphes de Sincere, qui ne pouvoient pas toujours garder le filence, & qui n'en avoient pas les mêmes raisons, s'éloignerent un peu, pour s'entretenir avec liberté de Volsidor, qu'elles trouvoient charmant, & de Zulménie, qui leur paroissoit heureuse, quoiqu'elle sût triste. Presque seule avec lui, & tremblante, sans sçavoir pourquoi, elle fait un mouvement pour s'en éloigner. Il s'écrie, avec l'accent de la douleur : Vous me fuyez, ô ma belle Maîtresse! Que son embarras, que son trouble la rendoit touchante! Elle retombe sur le banc de gazon; &, sans oser regarder le Génie, sans retirer sa main, qu'il couvroit de baisers de flâme, elle reste enchaînée par l'Amour. Zulménie, lui disoit-il, vous que j'adore, ah! fouffrez que je vous le dise. Zulménie, ma chere Zulménie! n'est - ce point une illusion? Vous que j'ai tant cherchée, pour qui je respire, que j'idolâtre! Eh quoi, m'envierez - vous le bonheur d'être à vos

pieds? Suis-je donc hai? Il étoit trop amoureux, pour être sûr du contraire. Zulménie, de plus en plus, interdite, agitée, ne pouvant fuir, ni répondre, enfermoit dans son cœur, les moindres paroles de Volsidor, & n'en disoit pas une. Le filence de Zulménie lui parut la preuve de son malheur; il se livre au désespoir. Dieux! s'écria-t il, se vous suis un objet insupportable! Qu'ai - je donc fait? O Ciel! & devois-je m'y attendre? Mais, du moins, mais, par pitié, apprenez - m'en la cause? Des larmes alors, & il n'en avoit jamais versé que sur l'infortune des autres, des larmes coulerent de ses yeux. Zulménie, enfin. Zulménie retrouve des forces. Je ne puis soutenir votre chagrin, s'écria-t-elle. Ce n'est pas le premier que vous m'ayez donné: c'est le seul que je ne vous pardonne point.... Hélas!... j'étois paisible avant de vous connoître. Ennemi de mon repos, laissez-moi.... laissez-moi vous fuir. A ces mots charmans, à cet aveu enchanteur. Volsidor est dans un ravissement, dont on se fera, si l'on peut, une idée. Quelle douce lumiere à pénétré dans fon ame! Il passe de l'excès du désespoir, à l'ivresse du bonheur : il est égaré éperdu. Quels transports! quelle joie pure! quelle félicité inattendue! Il n'ofe y croire. Ai-je bien entendu? Est-il vrai, s'écrioit-il?... Amour!... Bien suprême!.... O ma chere Maîtresse! ne me redoutez point. Zulménie étoit touchée de cette joie, & la partageoit. fans la comprendre. Dites-moi, mon cœur en est digne, répétez-moi sans cesse, que vous m'aimez.... Que je vous aime, moi! Je n'en sçais rien. - Sa voix n'étoit pas trop assurée. en prononçant ces derniers mots. - Vous n'en sçavez rien! Ah! si vous étiez sensible à mon amour, vous seriez éclairée par le vôtre. Moi, je sçais, je sçais, pour mon malheur. que je ne vous inspire rien: & l'amour & l'Amant, tout vous est odieux. L'Amour, l'Amant! qu'est-ce que tout cela? Je ne vous entends point; & ce n'est pas faute de le souhaiter. Vraisemblablement ils en auroient dit davantage; mais la cruelle Ofiris se trouva si près d'eux, qu'elle dérangea la conversation. Quoique sa beauté fût imposante. & que même elle inspirât de l'intérêt, l'amoureux Génie auroit voulu qu'elle fût bien loin. Zulménie, je crois, ne la defiroit pas. Mademoiselle, lui dit gravement la très-majestueuse Osiris, je pense, que vous devez être, non pas fatiguée de la promenade, carvous êtes toujours restée à la même place, mais un peu émue de la frayeur que yous

avez ressentie. Vous oubliez que le calme vous est nécessaire; & moi, j'y songe pour vous. L'abattement où vous êtes, m'intéresse infiniment; & voici l'heure de vous retirer. - Cette heure est déjà venue! Eh mais Madame, il n'y a qu'un instant que nous sommes ici. - C'est que le lieu est beau, dit Osiris, avec un sourire ironique; mais, c'est justement pour cela qu'il n'y faut pas rester trop long-temps. Les Nymphes qui avoient dit bien des choses, & qui en avoient mille encore à dire, rejoignirent alors Zulménie, qui leur apprit, avec un chagrin bien profond, qu'elle alloit quitter la promenade. Elles entourerent Ofiris, la caresserent, la supplierent, lui dirent toutes à la fois, ce qui faisoit qu'on ne les entendoit pas bien distinctement, qu'elles n'auroient pas de plaisir dans l'absence de leur charmante compagne. La majesté d'Osiris céda aux graces des jolies suppliantes. Une heure est obtenue; & la reconnoissance ne finissoit pas. Celle de Zulménie étoit la moins marquée, & la mieux sentie. Volsidor, tout Génie qu'il étoit, ne scavoit point contraindre la sienne; il baisat plusieurs fois la main d'Osiris, & ce fut avec tant d'action, qu'elle en devint plus sérieuse; du moins en apparence. A propos, dirent

les Nymphes au Génie, nous venons de parler de vous: vous êtes très - aimable; mais. nous sommes convenues que cela ne suffisoit pas. Comment vous appellez - vous? Quelle est votre Patrie? D'où vient, par exemple, ne sommes-nous pas si grandes que vous? Et par quel hazard, votre parure ne ressemblet-elle pas à la nôtre? Pourquoi fortez-vous fans vos Compagnes? Étes-vous une Bergere? A ce mot de Bergere, Volsidor pensa se sacher. Moi, je le soutiens, disoit Zéphirine. C'étoit la plus vive des Nymphes. Moins jolie que Zulménie, elle l'étoit infiniment. Elles s'aimoient de bonne-foi, ne pouvoient se quitter; & toutes deux avoient été confiées aux soins d'Osiris. Volsidor, qui aimoit assez qu'on le prît pour ce qu'il étoit, jura très-sérieusement qu'il n'étoit ni Bergere, ni Nymphe; qu'il en adoroit une, & qu'il les admiroit routes. Vous n'êtes cependant pas un homme, reprend Zéphirine, car vous n'avez point d'orgueil : vous le nieriez en vain. De loin, je vous ai vu à genoux, & vous me paroissez même en avoir l'habitude; car vous ne finissiez pas d'y être : c'est apparemment l'usage du séjour que vous habitez. C'est l'usage des Amants, reprit Volsidor, en regardant, de l'air le plus passionné, sa belle

Maîtresse, qui rougissoit de l'entendre. & qui auroit voulu passer sa vie à l'écourer. Estce que vous vous appellez un Amant, lui dirent toutes les Nymphes? — Je m'appelle.... Zuma. Et votre Bonne? - Mesdemoiselles, je n'ai point de Bonne; je n'ai pour guide, pour maître, pour conducteur que l'Amour. - Vous laisse-t-il faire tout ce que vous voulez? - Ses ordres font abfolus; & j'aime à lui obéir. Et s'il vous défendoit, interrompit vivement Zulménie, de revenir dans ces lieux, lui obéiriez-vous?.... Lui, me le défendre! lui!..... Il alloit dirè les plus belles choses du monde : l'impiroyable Osiris l'en empêcha pour la seconde fois. Elle lui déclara, très - positivement, que, soumises à la Fée, les Nymphes de Sincere ne le seroient jamais à l'Amour; que ces retraites n'étoient point fous l'empire de ce Dieu; que Zuma devoit les respecter, les oublier, n'y reparoître jamais. Volsidor, qui vouloit tout obtenir. quoiqu'il pût commander, la conjura de révoquer un ordre si rigoureux. L'infortunée Zulménie contraignoit sa douleur. Un sentiment confus l'avertissoit que c'étoit un devoir; & ce sentiment-là lui faisoit bien de la peine. Les Nymphes, avec une présence d'esprit admirable, avoient remarqué que Sincere

cere devoit s'intéresser à l'Inconnu, & cela, d'après le changement subit de la Nature à son arrivée; car elles attribuoient à la Fée un pouvoir que le Génie seul possédoit : mais il fut charmé de cette méprise. Aussi délicat que sensible, le Génie se cachoit, pour ne laisser voir que l'Amant. Osiris résistoit toujours à ses prieres. Les Nymphes s'y joignoient. La plus charmante de toutes, laissoit tomber quelques larmes, & s'empressoit de les cacher. Osiris, ensin, jetta sur le Génie un œil un peu moins sévere. Je m'étonne, lui dit-elle, qu'une retraite champêtre ait pour vous tant de charmes, quand votre magnificence annonce le luxe des Cours, & que, sans doute, votre naissance vous y appelle. Volsidor assura que sa naissance étoit obscure; qu'il habitoit dans un Hameau peu éloigné du Temple de Sincere; &, sur le champ. il créa le Hameau; car il n'existoir pas dans l'endroit qu'il avoit nommé. Il ajouta, pour intéresser davantage l'inflexible Gouvernante. qu'il étoit protégé par Céleste, Sœur de Sincere. Quels éloges ne donna-t-il point à cette Fée bienfaisante? Il étoit furieux de ce qu'Osiris la louoit foiblement. Elle sourioit à toute cette colere; & l'on sçaura pourquoi, -quand elle fera connue. Si quelque Lecteur

devine qui elle est, à la bonne heure. Pour moi , je ne le dirai pas. Jamais je n'ai mieux senti combien elle est aimable, disoit Zulménie; & je suis persuadée qu'on mérite toutes fortes d'égards, quand on est protégé par elle. Vous êtes persuadée de cela, reprit Osiris, toujours en souriant? Eh bien, je suis indulgente, comme vous allez voir; & pourvû que les visites de Zuma soient très - rares, mais, très-rares, je consens volontiers..... Pour demain, par exemple, interrompit Zéphiring: n'est ce pas, ma Bonne, que vous y consentez? Je donne une Fête à mon amie; il faur bien qu'il y vienne. Puis, s'adresfant au Génie : entendez-vous? Je sçais d'avance qu'il ne me regardera point; mais, -qu'est-ce que cela me fait? Il y aura là d'autres Nymphes que lui: pouryû qu'il voie la Fête, tout le reste m'est égal. Osiris pe s'y opposa point. On pourra en être surpris; moi, je le suis aussi; mais il faut espérer que tout s'éclaircira. L'amie de Zéphirine l'embrassa mille & mille fois; elle disoit que c'étoit pour la Fêre; & l'on en pensera ce que l'on yogdra. L'heure qu'Osiris avoit accordée, certe heure délicieuse & rapide s'étoit bienrôt évanouie. Les Galêches des Nymphes fendent l'air : le carillon harmonieux des Jumens blanches recommence. Volsidor en étoit. importuné; Zulménie ne pouvoit le soutenir. Dès qu'Osiris tournoit la tête, on lui serroit. la main; elle étoit tremblante. Tous deux soupiroient; & lorsqu'ils se séparerent, son Amant, s'il l'avoit moins aimée, auroit vutout ce qui se passoit dans son cœur. La Calêche où elle étoit avec Ofiris & Zéphirine, fut emportée avec une vitesse dont elle s'appercut pour la premiere fois. Ses regards, sous présexte de contempler la Nature, se retournoient, sans cesse, vers celui qui l'embellissoit pour elle. Volsidor invisible. (l'amour le plus tendre & le plus attentif l'attachoit à tous ses pas) pendant qu'elle le regrettoit, s'enivroit du plaisse de l'admirer : & il ent celui de la voit muette, pendant presque tout le voyage. Elle révoit si profondément, qu'elle ne sçavoit pas même si Osiris & Zéphirine avoient pané? Le Génie osoit, quelquesois, s'auribuer sa réverie; mais il n'espéroit que des instans, & il craignoit toujours. Zéphirine, à son tour, garda un moment le silence, ce qui ne lui étoit pas arrivé depuis long-tems: elle s'apperçut alors de celui de sa compagne. On entend d'ici tous les reproches qu'elle dut lui en faire. Autrefois, lui disoit-elle, votre conversation

étoit si intéressante, & il falloit bien que cela! fût; car, moi-même, je me taisois pour vous écouter. A présent, ne faut-il pas que je me fasse violence, & que je déraisonne, quand nos Compagnes viennent nous voir, afinqu'elles ne croient pas que nous sommes tristes toutes deux? Cela les affligeroit trop. Je' nelfçais ce qui vous chagrine. A peine, seulement, puis-je sçavoir si vous m'aimez? Que vous êtes injuste! répond Zulménie, en lui serrant tendrement la main. Eh! pourquoi. reprend Zéphirine, avez-vous été si sérieuse avec cet Inconnu? Il m'a paru très - aimable à moi. A vous! cela peut-être, dit Osiris; mais il l'est très-médiocrement. Dieu scait fi. dans ce moment-là, Volsidor la détestoit! Ah! Madame, s'écria Zulménie!... & elle n'en dit pas davantage. La Calêche s'arrête dans l'avenue qui mene au séjour des deux Nymphes. Volsidor les y attendoit, pour leur' offrir sa main invisible, qu'il ne leur offrit pourtant pas, de peur de les effrayer; mais il les suivit, le plus imperceptiblement qu'il lui fut possible. Osiris qu'il abhorroit de tout son cœur, malgré sa dignité, comme il s'agissoit d'un entretien important, renvoya Zéphirine. Le Génie même s'éloigna, pour ne point abuser de son droit de présence; &

Ja voilà seule avec Zulménie. Rassurez-vous. lui dit-elle : votre embarras ne doit pas être la crainte du reproche, mais le regret de l'avoir mérité. J'ai lu dans votre ame : des sentimens nouveaux l'agitent. J'eusse été flattée d'en obtenir l'aveu. Vous vous seriez épargné des torts: & vous conviendrez bientôt de ceux que vous avez, si déjà vous n'en êtes pas avertie par votre cœur. Un Inconnu paroît, & foudain vous oubliez, moi, vos Compagnes, l'Univers. Vous ne voyez que lui; vous lui prodiguez vos affections, avant de scavoir s'il en est digne, J'ai veillé sur votre enfance : je ne fais point valoir mes soins; je veux tout devoir à ma tendresse. Je comptois sur la vôtre; je devois m'y attendre. Cependant, je vous ai vue prête à me hair, parce que je ne disois point assez que cet Inconnn. est aimable. Vous m'avez affligée. Ah! Madame, s'écria Zulménie, baignée de pleurs. & se jettant dans ses bras, que je suis malheureuse! Vous me croyez ingrate! Ai-je donc pu le paroître? Je vous aime; je le dois. Si j'ai quelques vertus, elles sont votre ouvrage; & du moins, par ma reconnoissance, je suis digne de vos bontés. Je me reproche, n'en doutez point, le seul mystere que je vous aie jamais fait. Combien de fois, prête à vou s

parter, un sentiment, que je ne démélois past m'a retenue, & l'a emporté même sur celui qui m'attache à vous! Elle apprit alors, ou crut apprendre à Ofiris la rencontre, dans une forêt magique, de l'Inconnu le plus redoprable: l'impression qu'il avoit saite sur elle, ce qu'elle avoit souffert en son absence, ce apu'elle avoir éprouvé en le revoyant; l'agiration, les différens mouvements de son ame, qui l'enchantoient & la désespéroient tour à tour. Elle ne lui cacha point que, pendant son sommeil, au milieu de ses Compagnes, au sein du sepos, ou, dans les Fêtes, livrée aux regrets, ou consolée par l'espoir, elle n'avoir plus adantre idée; que, dans l'Univers entier, elle n'appercevoir plus que Zuma : qu'il avoit détruit le repos de ses jours, le calme dans lequel ils s'éconoient; qu'il en étoit le tourment & le charme.

Voilà, Madame, continua-t-elle, ce que je n'osois yous dire. Vous connuitiez mon cœur: t'il est coupable, si j'ai des torts, ils sone involontaires pje sens que les aural rou-jours. Mais, éclairez-moi; je me livre à vous. Apprenez-moi ce qu'il faut que je sasse Se-roit-ce, (son essroi parut extrême, en disant ces mots,) de renoncer à voir Zuma-s si je le dois, j'y suis prête, & je n'y survival pas.

Ofiris l'embraffe ators, avec l'émotion la plus tendre. Je ne vous demande point ce facrifice, ma chere Zulménie. Vous sçaurez, un jour, si votre satisfaction m'occupe. Vous mérirez d'être heureufe. En! que n'avez-vous dépendu entiérement de moi? Mais, dussée je ajouter à vos peines, je n'aurai point la foiblesse de vous raire les dangers qui vous environnent: ils sont d'autant plus à craindre pour vous que vous ne les connoissez pas: & que, moi-même, je les ai prévus, sans pour voir les détournes. Nous ères fous les hoix de Sincere : elle est ennemie de l'amour dit est devenu votre Maitre plus encore side est pussible . que celois de Zuma. Vos peines votre agitation, ce sentiment qui vous étone në, est son ouvrage: Quel sera votre sort? Vous ne pouvez lui appartenir, fans offenfei Sincere. Ele bien d'inierrompit Zalménie, qu'elle me punisse, mais sans me hail! Cetto offense, puisque c'en est une . (Bélast je l'ignorois, ) je dois seuse en ette la victime. Mais. Zumat..... Ce Zuma, reprir Ofiris, aughel vous vous intéressez trop, ce dangereux Zumereft d'un fexe qui wompe, afflige, dédaigne même le nôtre : il a l'air de nous adoten, & ne nous apprécie jamais. As nos gen nous, c'est un triomphe qu'il médite; ce sont F iv:

des regrets qu'il nous prépare, celui d'avoir aimé, celui, quelquefois, de ne plus l'être; &, tandis que son partage est l'inconstance, l'ingratitude, la persidie, quel peut être le nôtre, si nous ne sui résistons? La honte & le malheur.

Ah! mon Dieu! s'écria Zulménie, ne penfez point que Zuma foit coupable.—Zuma est un homme.— Vous croyez, Madame?— Il y a toute apparence. — Eh bien! les hommes eussent-ils plus de désauts encore,— ils n'ont gueres que cela.— Je parierois bien qu'il en est exempt. Sincere elle-même, si elle le connoissoit, lui rendroit justice.— Sincere n'en veut connoître aucuns: elle ne veut pas même qu'on les écoute.

Osirisétoit en train de donner des conseils bien sages. Sur-tout elle répéta, beaucoup de fois, que si l'on métoir pas, avec un Amant, d'une réserve infinie, on perdoit le droit d'en être estimée, &, le plus précieux, le premier de tous, celui de s'estimer soi-même.

Elle auroit continué. Zéphirine entra: elle avoit trouvé dette conversation bien longue. Mesdemoiselles, leur dit Osiris, en se retirant, j'espere que vous allez bientôt vous séparer. La nuit, qui s'avance, vous avertit qu'il est temps de vous livrer au repos; & ja vous invite à ne pas causer long-tems.

Zéphirine n'étoit pas de cet avis. Jamais elle n'avoit été si curieuse; & jamais la nuir n'avoit été si belle. Jamais ses astres paisibles n'avoient répandu sur l'Univers de si douces clartés: il sembloit qu'ils les eussent empruntées du flambeau même de l'Amour. En conséquence, Zéphirine peignoit à son amie, avec la vivacité dont elle étoit capable, les délices d'une petite promenade nocturne, dans le jardin qui embellisoit leur retraite.

c Ce jardin offroit, à lui seul, tous les charmes que la Nature semble avoir dispersés sur les plus beaux lieux: &, ces charmes-là. Volsidor avoit grand soin de les augmenter. Quel gré ne savoit-il pas à Zéphirine d'avoir sais, avec tant d'intelligence, l'idée qu'il avoir inspirée lui-même? Quoiqu'invisible. il se promit bien d'être, pour quelque chose, dans la promenade de ces Demoiselles. Il s'é-. toit glissé dans leur appartement, dès qu'Osiris en avoit été sortie. Quel moment pour lui! Les deux amies sont déja descendues dans ce féjour enchanteur, que le plus amoureux des Génies rend plus magique encore. Par son ordre, Zéphir agite plus doucement les feuilles; il épure, il rafraîchit l'air que respirent l'innocence & l'amour. Jamais le murmure des eaux n'a été si agréable; l'air,

si embaumé; le filence, si voluprueux. Zulménie est d'autant plus émire, que, sans
qu'elle s'en doute, Volsidor est bien près
d'elle. Son sousse fait voler ses cheveux. Faitelle un pas? Il est sur sa trace. Il la suit mystérieusement dans un bosquet, plus sombre
que les autres, vers lequel·elle se sent entrainée.
It sait passer, dans l'ame de sa Mahrrelle, la
plus tendre langueur. Quoiqu'elle ne le vit
point, c'étoit lui qui répandoir du charme sur
les idées consuses, sur les craintes, sur les
peines, se même le tournient qu'avoir produit l'entretien d'Osiris. Elle étoit absorbée
dans ses réstexions, se le caisoit au point de
désespéron Zépsinine.

Est ce la, ha dit-elle, avec imparience, tout ce que vous me divez? Il fair si beaus nous sommes si solicaires. L'heureux moment pour parier! Bon! cest comme si je ne dissolications ren Orisistile renvoie! Vous me boudezt le ne vous conçois pas. De ne suis pas curleuses, mais je suis inquiere. Elle est contrariante, se j'y suis salle. Vous étes triste, se je n'y écsis pas accontimée. Pe devrois pourrant en sea voir la cairle. Je ne vous cache rien, mois pas accontimée. Pe ne vous cache rien, mois des reprochés; vous maccables des voires mon cour croyour n'en métatrer aucuntument en seus mon cour croyour n'en métatrer aucuntument en seus mon cour croyour n'en métatrer aucuntument.

Comment? des reproches! Pourquoi vous a-t-elle choisie pour cela? Je l'aurois remerciée de me donner la préférence. L'aimable affligée, fenfible à ce que lui disoit son amie, justifia Ofiris, s'accusa seule, & marqua, pour certe dernière, tant de reconnoissance & d'amirié, que Volsidor s'étonnoir, de plus en plus, qu'aux mortelle fût si parfaite. Quoique je n'approuve pas coujours les Bonnes, j'aime aussi la noute de tout mon cœur, reprit Zéphirine. Mais, qu'avoit-elle à vous dire? sont-ce des secrets? - Ette m'a confié tous les miens.—Tant mieux; puisqu'ils vous appartiennent, j'y ai des droits. Is font bien étranges; mais ils me sont bien chers. - Oliris scait - elle d'où vient vorre mélancolie? - Eh mon Dieu! mieux que moimême. .... C'est, c'est - Avec quelle attention Vollidor écouroit. - Etibient d'est, c'est achevez donc. Elle héstoit; sans sçavoir pourquoi. G'est l'amour, qui en est gaule : Quoi! le Maître de Zuma s'avise de vous accrifter! Mais, quelle fone! Vous ne le conmoiffez pas - Je n'y entends rien.

Avec quelle terreur Vollidor entendit prononcer ces mots! Seroit-elle prévenue pour un autre?

Ne vous-on pas me perfuader austi que

Connoissez tous mes chagrins, continua Zulménie: je dépends de Sincere; elle déteste l'amour, les homnies, & même Zuma. Ah! mon amie, que je suis à plaindre! Elle fondit en larmes. Zéphirine, qui venoit de rire, se mit à pleurer, & ne pouvoit souffrir Zuma, de ce qu'il étoit la cause de leur chagrin. Quelle situation pour Volsidor! Les larmes qu'il faisoit couler retomboient sur son cœur. Déchiré, attendri, s'oubliant, se détestant lui-même, il adoroit sa Maîtresse, plus que jamais. Mon parti est pris, dit-elle, je ne l'exposerai point au courroux de la Fée; je ne songerai plus à lui; j'en aurai le courage, & j'en mourrai de douleur.

Ici Volsidor frémit, & sut prêt à paroître. Sa délicatesse & son amour l'en empêcherent encore. Mais Zéphirine, qui avoit pleuré bien long-tems, reprit, tout d'un soup, l'air du monde le plus gai. C'est une solie, ditelle, que d'être désespéré sans scavoir pourquoi. Sincere ne se fachera contre personne. Je vous réponds que Zuma n'est pas autre chose qu'une grande semme, (il étoit furieux). It faut seulement lui signifier que vous avez assez d'une Bonne, sans avoir encore un Maître: que vous le priez de parler au sien, pour qu'il ne vous fasse pas enrager de loin; & que; sans cela, nous comptons mourir l'une & l'autre.-Mais j'ai juré à Osiris de ne point confier à Zuma ce qui se passe dans mon ame. -A merveille? Et vous lui tiendrez parole? -Sans doute. Elle m'a pourtant assuré que l'amour voudroit le contraire; mais je ne lui obéirai pas. Eh bien, dit Zéphirine, voyez s'il est si puissant, puisqu'il ne pourra pas même vous forcer à parler. Tenez; on vous fait des contes.

Déja le Génie ne se souvenoir plus de son bonheur. Ah! Dieu! s'écrioir-il bien bas, & j'ai pu me croire aimé! Elle est généreuse, elle est reconnoissante, étonnée de mes transports, & non sensible à mon amour. J'en dois être sûr, si je n'obtiens pas l'aveu du sien, & je serai le plus infortuné des Génies. Cependant, plus occupé de sa Maîtresse que de lui-même, pour la distraire, il ajoute aux enchantemens, dont elle est environnée. Un canal où le ciel paroît se renverser, avec les

astres de la nuit, entoure & baigne le bosquet, où s'entretiennent les deux amies. D'un coup de baguette, il fait venir tous les rossignols du canton; il les rassemble au nombre de quarante mille: on doit juger si le concert sut beau. Les Nymphes sont émues autant que surprises de leurs accents mélodieux. Zéphirine est au comble de la joie. Zulménie ne la partage point, & s'écrie: Que Zuma ne peut-il les entendre! Bon, répond son amie, Zuma! où est la nécessité qu'il soit ici?

Souhaité par sa Maîtresse, il renaît à l'espérance. Un nouvel enchantement succéde : c'est une illumination d'un genre unique. Tous tes les feuilles sont parsemées de vers - luifans; leur échat, plus doux que celui du foleil, éclaire ce séjour; ils forment des chiffren amoureux. Les devifes les plus galantes, les plus passionnées, paroissent soutenues par des chaînes de fleurs. L'amour est par-tout, ainfi que son image: des voix célestes & lointaines répétent, cent fois, son nom & celui de Zulménie. Zéphirine prétend qu'il est l'auseur de cette Fête: Zulménie le souhaite. Mais, dir-elle, que Zuma n'est-il ici pour l'embelhr? Scavez-vous bien reprend fa foldtra amie, que je commence à trouver l'amous fort aimable? Volsidor redouble de soins; il

٠,

voudroit que chaque nouvel instant sit naître un nouveau plaisir.

Sur le canal, des milliers de poissons, d'un verd & or le plus brillant, se jouent à l'envi. Semblables à des phosphores enslammés, tantôt ils glissent sur la surface de l'onde; tantôt, s'élevant dans les airs, ils forment des serpentaux multipliés. Zéphirine est dans le ravissement, & Zulménie soupire.

Combien Volsidor est heureux, de ce que pour elle il n'est point de bonheur en son absence!

Mais, voici un prodige encore plus étonnant que tous les autres. L'Amour, l'Amour lui-même paroît, & vient s'enchaîner aux pieds de Zulménie.

Le voilà, lui dit-il, ce maître terrible que vous soumettez à jamais! Elle ne lui demande que le bonheur de Zuma. Ah! Zuma! quel moment? Pour s'en faire une idée, il faut interroger l'Amour.

Que vous êtes un joli Enfant, lui dit Zéphirine! mais tâchez d'être raisonnable, &
de ne plus nous affliger. Ah çà, dites-moi
donc, est-il vrai que Zulménie vous appartienne? — Vous - même, belle Zéphirine,
vous-même, un jour, vous m'appartiendrez.
— Bon pour les Fêtes, car si vous prétendies

me rendre triffe, cela ne me conviendroit pas; je vous en avertis. Les cœurs qui s'abandonnent à moi, sont les plus heureux, reprit l'Amour. Il posa ensuite ses ailes aux pieds de Zulménie, admira ses charmes, &, content de regner dans son cœur, il disparut à tous les yeux. L'Amour, une sois absent, les Nymphes se souvinrent des ordres d'Osiris, & elles se retirerent dans leur appartement, où l'une trouva le repos, & l'autre des douceurs présérables à lui.

Le Génie alors s'arrache à Zulménie & au bonheur. Elle étoit seule, il pouvoit la suivre; il respecta l'asyle del'innocence. Transportons-nous avec lui dans ce Hameau créé tout à coup par enchantement, & déjà prêt à le recevoir. Rien ne le distingue au dehors; mais l'intérieur magnifiquement éclairé, réunit toutes les recherches d'agrément & même de luxe. Ce n'étoit pas que Volsidor en eût formé le desir; c'étoit par les foins d'un Génie dont j'ai déjà parlé, celui qui l'avoit accompagné dans ses voyages. Il n'en avoit été séparé que par l'Amour; ce Dieu, lui - même, ne pouvoit le rendre insensible à l'amitié. Lorsqu'en arrivant, il vit Ortame, c'étoit le nom du fidele Génie, il en ressentit de la joie & quelque surprise. H voulut

voulut sçavoir comment Ortame l'avoit rejoint.

Seigneur, lui dit-il, quand j'ai cru ma préfence importune, je me suis soustrait à vos regards. Vous soussiriez: je vous suivois; je cherchois le moment de vous consoler. Aujourd'hui que votre ame paroît plus tranquille, permettez....

Volsidor ne le laissa pas achever. Digne d'un tel ami, touché de cette nouvelle preuve de son attachement, il lui répéta, plusieurs fois, qu'il s'en trouvoit plus heureux. Mais il se hâta de lui parler de Zulménie; & ce fut avec tant de passion, de sensibilité, de désordre, d'emportement, de respect & de tendresse, qu'Ortame en sut plus alarmé que jamais. Quoique cette Nymphe lui eût paru le chef - d'œuvre de la Nature, il s'étoit flatté. j'ignore d'où lui venoit cet espoir, que le Génie ne ressentoit pour elle qu'un goût vif. Sûr du contraire, il fut accablé de douleur: il craignit, pour Volsidor & pour l'Univers, qu'il ne perdit l'Empire. Parmi les Génies, on ne pouvoit le conserver, si l'on épousoit une Mortelle. Mais, ni sa tristesse, ni son silence ne furent apperçus; & il se retira tout aussi chagrin que Volsidor étoit heureux.

Quelle fut l'agitation de son sommeil!

1

quels songes lui retracerent Zulménie! quelle volupté! quel délire! que d'enchantement! Il croyoit la voir; il croyoit l'entendre; il la serroit dans ses bras; il tomboit à ses pieds. Avec quelle impatience il attendoit l'heure de voler vers sa belle Maîtresse! Ne pouvant abréger le temps, il le devança. La parure de Zulménie, plus simple que celle de la veille, en étoit plus charmante: il l'étoit, lui, plus que l'Amour même. Les Nymphes l'admirerent, &, sans le vouloir, parurent quelques instans plus sérieuses que de coutume. La Fête que Zéphirine donnoit à son amie, les avoit déjà rassemblées. Quelles étoient belles! Mais Zulménie ne paroissoit pas encore.

Osiris avoit repris son ton & sa morale: elle gardoit les deux amies pour les prêcher. L'une demandoit au Ciel, qu'il lui plût de finir: l'autre tâchoit d'être attentive, conjuroit l'Amour de le permettre, & ne l'obtenoit pas. Volsidor, de son côté, faisoit la conversation, sans sçavoir ce qu'il disoit. Ses regards s'arrêtoient cependant sur les lieux que sa Maîtresse alloit embellir. Le séjour qu'elle habitoit, avoit pour lui du charme: il en aimoit l'élégante simplicité. Point d'apprêt; nulle magnisicence. Les bordures qui tenoient lieu de baguettes, les lustres, les

sessons qui rattachoient les rideaux, étoient de fleurs naturelles & toujours fraiches. Ou avoit déjà préparé un Festin champêtre. Des pyramides de fruits délicieux s'élevoient sur des corbeilles tressées par les Nymphes ellesmêmes. Quelque part qu'on porte les yeux, on découyre une Campagne ravissance : d'un côté, une forêt admirable, & le fleuve que Vollidor a parcouru avec tant d'inquiétudes de l'autre, il voit le jardin qu'il a enchanté. le canal formé par la Nature & embelli par l'Amour, le bosquet mystérieux ou Zulménie a prononcé plusieurs fois le nom de Zuma. Ici, des buissons de jasmins & de roses, des allées sombres, qui en sont bordées : là, plusieurs misseaux qui les traversent, & serpentent sur la plus riante verdure : des cascades, d'une eau vive, embellissent un parterre dessiné par la main des Fées. Les regards du Génie ne peuvent se fixer que sur des objets qui l'intéressent Des Nymphes charmantes semblent chercher les siens; mais il ne les voit pas. Zulménie est absente.

Elle paroît enfin. Comment peindre ce qu'ils éprouvent l'un & l'autre? Abattue, timide, plus touchante que jamais, elle efface toutes les Compagnes, & ne s'en doute pas. On yoit flotter sur ses habits, des gazes relevées négligemment, avec des guirlandes de bluets; ses cheveux, qui en sont semés, voltigent avec grace: des boucles, formées sans art, retombent sur les lys de son sein, & leur servent de voile. Son vêtement marque sa taille, sans la gêner: elle est aussi souple que légere. Un bras parfait, une main charmante & sort petite, un pied qui l'est tout naturellement, & qu'elle ne cherche pas à montrer; tant de charmes paroissent au Génie, plus divins encore: il croit les voir pour la premiere sois.

Dieux! s'écria-t il, si j'étois assez heureux pour les posséder; si je les sentois s'animer pour moi; si l'Amour me les donnoit! Que dis-je? que me seroient-ils sans son cœur? On 'lisoit tout cela dans les regards tendres & enflammés qu'il attachoit sur elle. Il s'en approcha. Elle tâchoit de cacher son trouble, sa joie, son embarras, le plaisir, les peines & & les craintes qu'elle ressentoit. Quoiqu'elle tremblât, quoiqu'elle rougît, elle crut prendre un air bien assuré. Zulménie ne sçavoit point feindre. Ce devoir pénible, qui venoit de lui être imposé, lui paroissoit étrange autant que difficile à remplir. Le Génie fut obligé de ne lui parler que de ses charmes. Osiris étoit trop près d'eux, pour qu'il osst

risquer un entretien plus doux. Que d'attraits, répétoit-il! Ah! Zulménie, vous en avez repris de plus dangereux encore au sein du repos. Il n'est plus fait pour moi. Du repos, répond-elle! Et puis elle est fâchée de ce qu'elle a répondu... N'allez pas croire.... Je ne dois pas.... Je ne sçais plus ce qu'il faur dire. Je le sçais, moi, interrompit Zéphitine. D'abord, ne nous faites point de questions. parce que nous fommes décidées à conserver votre estime & la nôtre : voilà tout ce qu'on peut vous répondre. Votre maître croit qu'il nous gouvernera; mais point du tout. A propos, (je peux vous confier cela, par/exemple) nous avons eu sa visite; il est charmant: j'aime beaucoup les Fêtes qu'il donne. Quoique vous n'y fussiez pas, je m'y suis bien, amusée. Écoutez. Zulménie ne vous parlera plus gueres, car il ne faut pas que vous scachiez ce qui se passe dans son ame.

C'étoit toujours pour empêcher Volsidor de s'expliquer, & sur-tout de se plaindre, que l'imposante Osiris se rapprochoit. Elle vint interrompre cette conversation, & s'asseoir auprès de Zulménie. Volsidor & elle se regardent en soupirant. Le silence devient général.

Un concert enchanteur, formé par les Nym-

phes commence; car elles font toutes excellentes Musiciennes: Zutménie, sur-tout, aux fons harmonieux de la harpe ou du forte-plano, joint les accords d'une voix divine, dont la douceur penetre jusqu'à l'ame. A chaque inftant le Génie découvre un nouveau charme. & s'étonne que soit ivresse puisse aux menter. Quoiqu'elle ne chante que l'amitié, c'est avec une expression si tendre l'ant d'embarras & de trouble, que Volsider ose espérer qu'un autre sentiment kanime? Les Nymphes dui font de jolis vêrs, auton ne leur disputer pas, (-le sejour des Graces n'est: gueres veinis du l'envie) lui adressent des couplets charmans. Mais to Génie infoire par l'Amour, célébre Zumehie dans une hymne aussi metodieuse que ballionnée, & qu'il chante hiameme, Les Nymphes l'écourent avec furfirife, & Zulménie avec un trouble, une émotion, un intérêt qu'elle a bien de la peine à cacher. Boh! die Zephielne, il ne falloit point qu'il chantablus haut que nous. Je parle qu'on dira entere ade c'est un défaut? & este alla le de niander à Ofiris, qui fit commencer le bal. Des Nymphes, comme de raifon, dufficient Pravit; mais Zulmenie les lutpaffeit toujours, & cette fois elle se surpasse elle-mêmes parce qu'elle danse avec Vollidor. L'un &

l'autre inspirent l'admiration; tous les regards la peignent, même ceux de l'austere Osiris. L'amour étincelle dans ceux du Génie; sa Maîtresse le ressent & l'ignore. Le plaisir de danser avec ce qu'elle aime, anime son teint du plus vis éclat: elle lui doit encore ce charme; elle n'en a plus qui ne soit l'ouvrage de Volsidor.

Ses Compagnes, pour terminer la Fête, lui présentent des couronnes de fleurs. Volfidor, à genoux, ofe lui en offrir une qui lui fait oublier toutes les autres. Sans ofer le regarder, elle la pose sur son cœur. Le mouvement qui l'entraîne, transporte le Génie: il s'écrie, dans ce moment de délire, de bonheur, & d'oubli de tout: Souveraine adorée!... ô ma divine Maîtresse! je jure....Un regard sévere d'Osiris l'arrête, & fait trembler Zulménie. La désolante Osiris annonce que l'heure de se retirer est venue : il n'ose demander quelques instans. Zulménie est interdire; & l'est bien plus encore, lorsqu'Osiris impose silence à Zéphirine, qui bien gaiment disoit adieu au Génie, & lui demandoit, avec une précaution tres-sage, s'il ne comptoit pas revenir le lendemain. Pour ne pas se rendre suspect, il sort avec les autres Nymphes. Zulménie, inconsolable de son départ, vas'enfermer, avec Zéphirine, dans son appartement. C'en est fait, dit-elle à son amie, je ne puis plus vivre sans voir Zuma.—Tant pis, car vous voyez bien qu'Osiris n'entend pas raison; elle ne veut jamais qu'il vienne, & elle veut toujours qu'il parte.— Tout ce qu'elle veut me désespere. Le Génie alors se désespéroit aussi. Il venoit de parcourir le bosquet où il avoit été si heureux la veille; & n'y trouvant point Zulménie: ah! s'écriat-il, elle n'est pas attirée vers moi; je ne suis pas aimé! Fût-elle invisible à mes yeux, mon cœur la devineroit. Plus un Amant est passionné, plus quelquesois il est injuste.

Les deux Nymphes, qui ne demandoient pas mieux que d'aller respirer l'air du bosquet enchanté par Volsidor, avoient rencontré Osiris, qui ne sut point du tout de leur avis. Elle leur avoit très expressément désendu la promenade. C'étoit à Osiris qu'il falloit s'en prendre, & non pas à Zulménie. Le Génie ensin l'apperçoit, & Zéphirine avec elle, assis sur un balcon, & plongée dans la réverie la plus intéressante. Il vole, il la contemple, il jouit en silence, & s'enivre du plaisir de la regarder. Sa crainte disparoît, son cœur renaît à l'espoir; la mélancolie même de sa Maîtresse est un nouveau charme qui l'em-

#### ET ZULMENIE.

bellit à ses yeux. Il se flatte, quelques instans, du bonheur d'en être la cause: cet orgueil est bien permis à la passion, aux transports, à l'ivresse, à l'amour d'un Génie. Il s'approche avec assurance, c'est-à-dire, dans toute son invisibilité. Soudain le trouble de Zulménie augmente, & son chagrin diminue. Un sentiment qu'elle ne s'explique pas, suspend sa douleur: elle en est moins accablée.

Justifiez encore les Bonnes, disoit son amie. Ne rien vouloir de ce qu'on desire, & desirer qu'on fasse tout ce qu'on ne veut pas! Mais aussi, pourquoi Zuma a-t-il la fureur d'être toujours à genoux? C'est une singuliere habitude; & je gage que c'est cela qui donne de l'humeur à Osiris.—Fort bien! vous l'accusez.—Moi! je ne lui veux point de mal; &, si vous voulez que je vous le dise, je ne serois pas trop sachée qu'il vînt nous voir demain.—Demain, nous ne le verrons point; & elle se remit à rêver.

Volsidor, toujours partagé entre la joie & les alarmes, heureux de ce qu'il entend, plus heureux de ce qu'il espere, fait naître, autour d'elle, des enchantemens nouveaux; comme si, pour elle, il en existoit d'autres que sa présence. D'innombrables Amours voltigent dans les airs, sorment des jeux, se dispersent,

& secouant mille étincelles de leurs flambeaux, éclairent les jardins d'un jour, à la fois, doux & brillant. Dieux! s'écrie Zéphirine, que l'amour est bien accompagné!

Tout-à-coup, vis-à-vis le balcon, où l'ame & les yeux de Volfidor sont artachés, s'élève un théatre, dont rien n'égale le goût & la magnificence: c'est l'Olympe des Déesses, qui s'ouvre aux regards des deux Nymphes. Des Génies & des Sylphides, qui ont des voix enchanteresses & jamais bruyantes, reptésentent un Opéra, où sont épuisés tous les trésors de la Féerie. Il devoit être charmant: Volsidor en étoit l'Auteur. Une symphonie, ménagée avec tout l'art possible, n'arrivoit que par intervalles; & les modulations en étoient si douces, qu'elles ne pouvoient être entendues d'Osiris. Quel fut l'étonnement de Zulménie! Elle voit la forêt, où, la première fois, elle avoir rehcontré le Génie. Ce qu'il a fouffert, ce qu'il asenti, ses peines, ses tourmens, fon délite & son bonheur y sont exprimés avec tant de passion & de vérité, qu'elle en est attendrie jusqu'aux larmes. Il faisoit pasfer, dans l'ame des Acteurs, toute la chaleur de la sienne: ils furent divins.

Ils peignirent si bien le déséspoir d'un Amant, intertain de son sort, que, toute en

tiere à l'illusion, Zulménie ne put s'empécher de dire, à moitié haut: Quoi! je serois condamnée à l'affliger toujours! Déja on est au troisieme Acte: c'est l'instant où Zuma resrouve ce qu'il adore, où Ossis lui désend, au nom de Sincere, de reparoître parnti ses Nymphes. Alors les deux amies croient entendre sa voix, tant elle est parfaitement imitée. Elles rentrent avec autant de frayeur que de chagrin: avec elles disparoissent Volusidor & les Amours.

Mais il emporte le portrait de celle qu'il idolatre. A la clarté des flambeaux du Dieu qu'il fert, il a faisi l'instant de la peindre luimème. Loin d'elle, il retrouve son image, & l'ombre du bonheur. Elle est devant ses yeux; il couvre de mille baisers de flamme l'ébauche imparfaite, mais adorée, qu'il traçà d'une main amoureuse & timidé. Dans son ivresse, il jouir de ses regrets, de ses songes, quand il sonsimille; &, à son révess, du chaltife de ses souvenits.

A peine ses yeux s'ouvrolent aux premiers rayons de l'Aurore, qu'Ortame parost devant sui. Ortame, qui aime sa gloire, ose sui saire quesques sepresentations sur l'amour qui l'occupe. Le Genie l'écoure quesques instans, & bientot sui impose silence.

Je vous consulterai lorsqu'il s'agira du bonheur de mes Peuples, lui dit-il. Pour le mien. je ne prends conseil que de moi-même. Respectez mes sentimens; respectez-en l'objet. Je l'adore, je le dois, & le moment viendra où je le dirai à l'Univers. Vous, portez mes ordres. Mon amour, quelque violent qu'il soit, ne me fera point négliger les devoirs d'un Souverain. Je sçais qu'il s'est introduit quelques abus dans mes Etats. Allez, que votre présence les réprime. - Mais, Seigneur, n'annoncerai-je point la vôtre? Une absence fi longue peut occasionner des murmures.-Ne les méritant pas, je les dédaigne. Mes Peuples, peut-être, me rendront justice, lorsque, soumis à un autre Monarque.... Quoi! Seigneur, s'écria Ortame, avec effroi!--Ecoutez, j'adore une mortelle préférable à tout: je ne peux lui faire partager le trône du monde; j'en descendrai. Si elle m'aime, je monte au rang des Dieux.

Ortame alors se jette aux pieds du Génie, le conjure, au nom de l'Univers, de n'en pas abandonner le soin. Mais ses larmes, sa dou-leur, ses instances ne peuvent triompher de la résolution de Volsidor. Il sçait entendre la vérité; il est instexible dans ses sentimens. Ortame le quitte, sans espoir de le ramener, mais sans crainte de lui avoir déplu.

Tandis que le Maître & le Sujet se montrent fideles, l'un, à l'amour, & l'autre, au devoir, Zulménie, sans sçavoir les sacrifices que lui fait Volsidor, se promet bien de s'exposer au courroux de Sincere, plutôt que d'affliger Zuma. Mais, en même tems, elle se condamneit au filence le plus douloureux, dans la crainte qu'on ne le punît d'un aveu qu'il lui étoit si pénible de renfermer. Cet Opéra de la veille la vive peinture des malheurs de son Amant, laissoit dans son cœur une impression dont elle ne pouvoit se défendre. Ne devant pas le voir, elle ne songe pas même à sa parure, & n'en est que plus charmante. Zéphirine orne ses cheveux d'une simple rose, & c'est encore malgré elle. Elle contemple la couronne que Volsidor lui a offerte, & elle n'ose s'en parer. Ofiris l'examine avec un attendrissement qu'on démêle, malgré le maintien froid qu'elle s'impose.

Que ferons nous donc, ma Bonne, dit la moins affligée des deux Nymphes? Personne ne parle, & moi, je m'ennuie. Puisque nous sommes tristes, c'est un beau moment pour aller voir cette aimable Corilla, qui s'afflige comme nous, qui veut toujours être seule, je ne sçais pas pourquoi, & pour laquelle on s'intéresse, en dépit qu'on en ait. Si elle a du

chagrin, nous tâcherons de la consoler. En! bien, oui, s'écria Zulménie! que jesçais bon gré à Zéphirine de ce qu'elle vient de dire! Quoi! Mademoiselle, répond Osiris, vous pourrez aujourd'hui trouver du plaisir à quelque chose! Adomir les peines des autres, reprend vivement Zulménie, n'est-ce pas la plus douce des consolations? Osiris consent, & soudain les deux Nymphes partent avec elle.

Il faut traverser, pour arriver chez Corilla, cette prairie où nos deux Amans ont été réut nis par l'Amour. Lorsqu'elle la revoit, que de souvenirs augmentent son trouble & ses regrets! Ses yeux cherchent Volsidor; son cœur le souhaite. Il paroît, la Calêche s'arrête: c'est son Amante qui la conduit.

Quelle surprise! quelle joie! quelle émotion! Eh! bon Dieu! dit Zéphirine, par quel hazard étes-vous donc ici? Demandez à ma Bonne qu'elle vous permette de venir avec nous. Volsidor ne prend pas garde aux regards menaçans d'Osiris, la remercie comme si elle avoit parlé, & le voilà dans la Calèche. La conversation ne tarissoit plus: Zéphirine, surtout, se dédommageoit bien d'avoir gardé si long-tems le silence. Pour Zulménie, elle se tait; mais que ses regards sont éloquens! Zéphirine se charge d'instruire Volsidor de tout ce qu'il doit sçavoir. On lui vante Corilla: il apprend qu'elle est jeune, qu'elle est belle, & malheureuse; qu'elle ne fait point de visite, qu'elle n'en reçoit point; qu'elle est trèsextroardinaire, & cependant tout-à-fait intéressante. On arrive.

La retraite de Corilla annonce la fituation de fon ame : elle est agréable; mais elle a quelque chose de sauvage & de sombre. On voit, à l'entrée, un Amour en pleurs.

Celui-là, dit Zéphirine, ne ressemble point à celui que nous connoissons. Corilla vint recevoir Osiris & les deux Nymphes. Elle possede une de ces figures qui s'impriment dans l'ame, qui n'offrent que des agrémens, & n'annoncent que des vertus. La douceur de son caractere ne dément point celle de ses traits; & sa mélancolie ne fait qu'en augmenter le charme. Les Nymphes l'embrassent tendrement. Corilla les reçoit avec cette politesse noble, qui tient à la sensibilité. Elle paroît surprise de voir un homme avec elle; mais son respect pour Osiris & l'extérieur de Volsidor l'empêchent même intérieurement de désaprouver rien, ni de risquer une seule demande. Elle les conduit dans l'allée la plus folitaire du bois le plus épais : on s'y repose. Volsidor est près de Zulménie; il a l'espoir de connoître les malheurs de Corilla, & le pouvoir d'y mettre fin. Il n'a jamais goûté tant de plaisirs.

Les deux Amies la conjurent de ne plus leur en cacher la cause. Elle résiste quelques momens aux instances vives de Zéphirine: elle se rend à l'intérêt tendre & aux prieres de Zulménie.

Sûr de votre amitié & de votre discrétion, leur dit-elle, je ne craindrai point de vous confier mon fort: il n'a été moins cruel, quelques instans, que pour m'accabler davantage. Je dois le jour à l'Empereur Superbe. Ses infortunes sont connues de toute la terre; , son orgueil en fut la source. Lui seul a troublé fa vie, & terni toutes ses vertus. Il ne permettoit pas que ses Sujets levassent les yeux sur lui. S'ils osoient l'envisager une minute, ils étoient exilés pour des fiecles. Il aimoit éperdument la Reine, ma Mere; & il la répudia, parce qu'elle avoit choisi une Dame d'Honneur qui n'avoit que dix-neuf cens ans de Noblesse. Les Grands de sa Cour ne pouvoient lui parler qu'à genoux, & son Peuple, la tête en bas; &, par conséquent, les jambes en l'air. dit Zéphirine. Elle rioit de toute sa force : ah! mon Dieu! le fingulier Empereur! Ofiris la fit taire.

Corilla

Gorilla reprit : yous le plaindrez : Made. moiselle; il n'a été que trop puni. Tous les Corps de l'État se souleverent. Malgré sa valeur, il succomba, & fut détrôné. Ne pouvant survivre à la perte de sa Couronne, il alloit se tuer : la Fée des Forêts, qui s'y intéressoit, le changea en Tigre. J'ignore quels antres il habite. J'ignore si mon malheureux Pere existe encore. A peine ai-je vu le jour. qu'une Mere adorable me fut ravie : je suis privée de tout. Ah! combien vous me devenez chere, lui dit Zulménie, en arrêtant sur elle de beaux yeux mouillés de larmes! Pour Zéphirine, elle sanglotoit; il fallut encore la faire taire. L'infortuné Superbe, poursuivit la Princesse, étant devenu Tigre, il sie me restoit d'autre appui qu'un Frere ; âgé de quatorze ans; j'en avois dix alors. Nous étions; dans nos propres États, plus ifolés que les moindres Sujets de l'usurpateur, L'abandon fut général. Pour plaire au nouveau Maître, on eut même la cruauté de le porter jusqu'au dédain. Un Monarque généreux, le Souverain de l'Me Flottante, rouché de nos malheurs. nous donna un asyle à sa Cour. (Le Génie alors pensa faire un cri de joie.) Ce Prince avoit un Fils; peut-être, hélas! aura-t-il succombé à fes peines. Ses pleurs l'empêche-

#### 114 BIVOUSIDOR A

rent, quelques momens, de poursuivre -Zélidan, le plus aimable des Hommes (Zulménie ne le croyoit point) cet Amant fidelle.... Un Homme & un Amant!... Écoutons bien, dir tout bas Zéphirine. - Ce Prince charmant lorsque nous allions être l'un à l'autre, eut le malheur de plaire à la Fée Sempiternelle. Après l'avoir persécuré pour qu'il l'épousat, indignée de ses refus, l'exécrable Fée l'enferme dans un féjour horrible, & me traîne à sa Cour, où je m'applaudissois de fouffrir pour lui, & de parrager son sort. Le mien changea, mais non pas mon cœur. J'avois entendu parler de la Fée Céleste, comme d'une Divinité bienfaisante; je l'invoquai pour Zélidan. Soudain elle parur, & vint éclairer de mille rayons qu'éclipsoit sa beauté, une tour obscure où j'étois sous le poids des chaîands. Sa feule présence me rendit à la vie. Par son ordre, j'ai quirté le nom de Mélide, pour prendre velui de Corilla; & c'est elle qui a daigné me conduire dans ces lieux, sans toure fois s'expliquer sur le destina de Zélidan. Zélidand s'écria Volsidor: ah Madame, je scais cm'ikest libre; je scais qu'il vous cherche; alors penti tide un ert d'. slodt fla litipa& - Ol Dieux !! feroit - il possible ? Craignez deimendohner une vaine espérance à desai-

#### ET ZULMENIE.

ite

gnez le désespoir qui la suivroit. Quoique Zuma soit un homme, je ne crois pas qu'il trompe, dit Zéphirine; & je suis bien contente de ce que le Prince Zélidan n'est plus en prison.

Madame, lui disiez-vous ce qui se passoit dans votre ame, demande Zulménie? Un signe d'Osiris empêcha Mélide de répondre. Le Génie s'informe si l'usurpateur des États de Superbe en est toujours en possession. Vous avez un Frere, ajouta-t-il; & fans doute! .... C'est encore un de mes chagrins. Digne autrefois de regner, il se promettoit de venger un Pere, & de le remettre à sa place. - Pourvû qu'il cefsat d'être un Tigre, dit Zéphirine. - Oui, Mademoiselle! la Fée des Forêts avoit promis de lui rendre sa premiere forme, le jour, où, par l'infortune, il seroit guéri de l'orgueil. Le malheureux Zulamire s'est imprudemment lié avec Sempiternelle, qui l'en a bien puni. Il n'y a point d'extravagance qu'elle ne lui ait fait faire : on ne l'appelle plus que le Prince Doguincour; on prétend même qu'il s'amuse souvent à se transformer en Doguin. Il est vrai, reprit Volsidor, que je l'ai rencontré dans un équipage un peu extraordinaire, & qu'il aboyoit à m'en étourdir; mais il est dans un état plus tranquille. Comment!il aboyoit, interrompit Zéphirine! En vérité, belle Mélide, vous avez une famille qui n'est pas trop raisonnable. Eh! que penseroit - elle, disoit en lui-même Volsidor, si elle sçavoit que j'ai rencontré son Amant à quatre pattes? Il apprend à Mélide, que Zulamire n'est point l'ami, mais la victime de Sempiternelle. Généreux Inconnu, répéta-t-elle mille fois, que ne vous dois-je pas? Vous venez de remettre le calme dans un cœur au désespoir: puissiez-vous être aussi heureux que vous le méritez! A ces mots. Zulménie courut l'embrasser; & Volsidor en fut ravi. Mais Osiris, qui les séparoit toujours, prit brusquement congé de Mélide: c'étoit; comme on le verra, pour le bonheur de cette Princesse. Les Nymphes, en la quittant, lui donnerent les plus tendres marques d'amitié. Volsidor les conduisit jusqu'à leur Calêche; elles n'y monterent point. Ofiris leur proposa de respirer quelque tems la fraîcheur du soir; & le Génie, qui pouvoit les suivre, s'éloigna d'elles. Quand on sçaura les motifs de sa retraite, on verra qu'elle étoit bien pardonnable; mais elle ne le fut point aux yeux de Zulménie. Il n'a donc pas à la voir le plaisir qu'elle y trouve? Elle verse des larmes qu'Osiris n'a pas l'air d'appercevoir, Zéphirine;

qui parle de l'Empereur Superbe, ne voit pas la peine de fon amiei Que Mélide est heureuse, disoit cette derniere! On la cherche, & l'on me fuit! Ah Zuma! devois - je penser que j'aurois à me plaindre de vos sentimens? Je croyois n'avoir à redouter que l'excès des miens, mon trouble & votre absence. Vous m'avez déjà rendue bien malheureuse; mais je le suis davantage. Zuma cependant ne s'étoit arraché, pendant quelques minutes, au bonheur de la voir, que pour donner ordre à des Génies d'escorter Mélide & de la conduire dans l'Isle Flottante. Ils lui annoncent l'ordre de leur Souverain, & lui remettent, de sa part, des présens magnifiques. L'air de grandeur qui regne dans toute la personne de Zuma, fait soupçonner à Mélide qu'il pourroit bien être lui-même le Monarque des Génies, & l'auteur des bienfaits dont elle est comblée. Mais, démêlant du mystere dans tout ce qu'elle vient de voir, elle renferma les conjectures, & n'en fit pas même part à son Amant, lorsqu'elle le revir; car, à son arrivée dans l'Isle Flottante, elle ne le trouva point: il parcouroit l'Univers pour la chercher. Cependant Zulménie, toujours suivant Osiris, se retrouve dans cette prairie st chere à son cœur, lorsqu'elle y étoit avec Volsidor. Toutes les Nymphes venoient de s'y rassembler. Elle est trop inquiere, pour prendre part à leurs plaisirs; elle n'est occupée que de Zuma, de sa prompte retraite, de ses sentimens, de ce qui le retient; des malheurs qu'elle redoute, & des regrets qui la poursuivent. Trop injuste Zulménie! votre délicatesse vous trompe, votre tendresse vous abuse. Ce Zuma que vous accusez, ce Zuma qui vous adore, s'empresse à secourir l'innocence, pour être encore plus digne de vous. Mélide est heureuse; il revole vers l'objet charmant, sans lequel il ne peut l'être.

Tout-à-coup il èmend des cris qui parzent d'un bois voisin. Si, d'un côté, l'Amour l'appelle, de l'autre, la compassion l'entraîne: il s'élance, il s'ensonce dans l'épaisseur de ce bois, d'où sont parties les plaintes qui ont été retentir dans son cœur. Quel spectacle pour lui! Deux jeunes personnes, prêtes à être dévorées par une couleuvre immense, dont les yeux dardoient des étincelles de seu, dont la gueule étoit armée d'un trîple aiguillon, & qui faisoit des sissemens affreux. Il ne lui lança qu'un regard; elle en devint toute plate.

La voyant si humiliée, de Génie ne daigna point la tuer, & il eut grand tort; car c'étoit l'horrible Sempiternelle, qui, depuis, lui

#### ETZUEMENIE.

causa bien des tourmens. Il court offrir ses soins aux deux jeunes Inconnues : elles étoient évanquies. Dès que, revenues à elles & remises de leur frayeur, elles eurent repris l'usage de leurs sens, elles conjunctent le Génie, de ne les point abandonner; elles ne foavoient où aller. ni où elles alloient. Volsidor, toujours protecteur de la beauté de la vertu & de l'infortune. pour revoir plutôt Zulménie, & pour qu'elles fussent dans un asyle décent, n'imagina rien de mieux que de les confier à la respectable Osiris: il scavoit bien où elle étoit ayec les Nymphes. Il y arrive 28t lui presente ses deux jolies protégées. L'une, sur-tout, ne le céderoit point, en beauté, aux Nymphes de Sint cere, sans la belle Maîtresse de Volsidor. Pous le coup, s'écria Zéphisine, Zuma nous amene ses Compagnes: je ne m'éronne plus s'il ne nous a pas suivies. Je l'approuve, dit Osiriss on doit préférer ses anciennes connoissances, A ces mots, que devint Zulménie? Son cœur est déchiré. Ce n'est donc pas moi qu'il préfére! Ah! Zuma, Zuma, que je vous connoissois mal! Les Nymphes ensourent les étrangeres: Zulménie reste auprès d'Osiris, dont Volfidor implore l'appui, pour les aimables personnes qu'il lui amene. Malgré la douleur de Zulménie, sa beauté les étonne. Elle fait

#### 120 IVOLSIDOR

ce qu'elle peut pour leur marquer quelques attentions, mais sans regarder Volsidor, sans lui parler, même sans lui répondre. Surpris, inquiet, agité, il ne soupçonne point le vrai motif de sa froideur : il ose enfin lui en demander la cause. Que vous importe, lui dit-elle? Vous avez d'aciennes connoissances, qui doivent consoler de tout. Elles vous insepirent le plus vis intérêt: vous avez raison de tout quitter pour elles

Ce mouvement de jalousie sut un moment de désices pour Volsidor. Il se hâte de lui apprendre qu'il vient de les voir pour la premiere sois; & tout de suite, Zulménie les combla d'amitiés. C'étoit plus que de lui répondre; & elle ne s'en doutoit pas. Mais les Nymphes, naturellement curieus, desirent de sçavoir quel heureux hazard leur procuroit l'avantage de les connoître. La moins jolie des deux, que je nommerai Zelmis, & qui paroissoit avoir dix - huit ans, prit la parole, en ces termes.

Ma Princesse est encore troublée de la peur qu'elle vient d'avoir, & que j'ai partagée. N'importe; je parlerai pour elle : son nom est Rosalide; elle est Fille du Roi Citron. Dès l'âge le plus tendre, elle eut le malheur de perdre une Mere, dont la figure & l'ame

étoient parfaites. Citron l'adoroit : il étoit si affligé de sa mort, qu'il brisa tout dans son Palais. Quand cela fut fait, il parut assez tranquille; & il se remaria, très-gaîment, avec une Princesse, aussi artificieuse qu'elle est belle. Citron s'applaudit tous les jours, & s'étonne quelquefois de la passion vive qu'il prétend lui avoir inspirée : il croit à cet amour, & aux Sorciers. C'est avec cela qu'elle le gouverne, & qu'elle est parvenue à l'éloigner de la Princesse sa Fille. Les Magiciens de son Royaume lui prédirent, par l'ordre de la Reine, que si la belle Rosalide étoit mariée avant quarante ans, il deviendroit imbécille. Que votre Majesté ne fasse point un aussi grand sacrifice, répétoient Citronnette & toute la Cour. Je suis Pere, dit le Roi; mais, le suis Homme d'esprit : si j'en avois moins, à la bonne heure. Et la Princesse fut envoyée dans un grand Château fort trifte. Elle n'avoit pas quatorzeans alors; & elle n'en avoit pas quinze, lorsquelle s'y ennuya. Je suis Fille d'une Dame du Palais de la Reine, sa Mere, Je voulus être enfermée avec elle : je l'aime tendrement: elle m'honore de sa confiance. Un jour, elle me pria de lui dire si son ennui ne finiroit point. Je le demandai à la Gouvernante de la Princesse; & elle ne voulut

jamais nous répondre, quoiqu'elle eût l'air de le sçavoir. Cependant la charmante Rosalide, jolie, comme vous la voyez, grandisfoit & maigrissoit à vue d'œil. Silencieuse, c'est le nom de cette Gouvernante, assembla toutes les Dames de la Princesse, pour en conférer avec elles; le Comité finit par un enrouement général: & puis on dépêcha au Roi Citron, un Courier qui lui porta trente avis differens. Un seul étoit raisonnable; & le Roi pensa l'adopter. Voilà qui est fait, dit-il, je serai charmé de voir Rosalide. Qu'elle vienne : je l'empêcherai bien de se marier; on peut s'en rapporter à moi. Qu'est-ce que c'est donc que de se marier, demanderent les Nymphes? Osiris éluda la réponse. & défendit sur-tout à Zéphirine d'interrompre le récit qu'on vouloit bien lui faire.

Citronnette continua. — Zelmis & les Sonciers qui la secondoient, agirent si bien', qu'au lieu de mander la Princesse, on donna l'ordre de ne plus la laisser sortir de som appartement. Le Roi écrivit qu'elle engraisseroit en ne saisant nulle sorte d'exercice, & qu'il falloit même la mettre au riz pour toute nour riture. Heureusement que cette lettre tomba de la poche de la Gouvernante de la Princesse, au moment qu'elle venoit de la recevoir. Je

la ramassai; je la lus avec effroi, & courus la remettre à l'aimable Rosalide, qui étoit dans les jardins. C'étoit le soir. Une des grilles étoit ouverte: nous pouvions prendre la fuite fans être apperçues. La maudite lettre nous y détermina. Nous errâmes pendant deux jours. mais sans faire d'autre rencontre que celle de deux ou trois cens Perroquets, plus grands que nous, qui nous poursuivirent de leur ramage injurieux, & crioient à tue tête que nous étions font laides. (On sçaura ce que c'étoit que ces Perroquets, si peu galans & si peu véridiques,) Cependant, reprit Zelmis. j'aurois imaginé que Rosalide étoit la plus charmante personne du monde, sans les belles Nymphes que je vois. Ces derniers mots s'adresserent à Zulménie. Nous étions accablées de fatigue, de frayeur, & bien inquiets de ce que nous deviendrions, lorsqu'une vilaine Couleuvre s'élança d'un taillis voisin, & se disposoit à nous manger. Ce généreux Inconnu daigna nous secourir. C'est à loi que nous devons le bonheur d'être parmi vous; & fi l'on veut bien nous y garder, nous seront trop heureuses. Alors toutes les Nymplies attendries leur jurerent la plus tendre amitié. Rosalide, qui n'avoir rien vu d'aussi intéressant que Zulménie, se sentoit pour

elle beaucoup d'attrait; & pour en être moins féparée, elle se mit d'elle-même sous la garde d'Osiris, qui accepta ce soin. Pendant qu'elle lui en témoignoit sa reconnoissance, Zéphirine confioit à ses Compagnes les Fêtes toujours nouvelles dont l'Amour embellissoit leurs soirées: une inspiration de Volsidor l'avoit rendue indiscrette. Ce n'est qu'avec Zulménie qu'il ne se sert point de son art; il veut tout devoir à son amour.

Les Nymphes, comme on peut bien se l'imaginer, brûlent de voir le Dieu de Zuma, & sur-tout les Fêtes qu'il donne. Zulménie & Zéphirine voudroient qu'elles pussent les partager. Mais, comment faire? les Bonnes -n'aiment point qu'on se promene si tard. La difficulté fait naître un expédient tout simple. On attendra qu'elles soient endormies; & l'Amour sçait si Volsidor se promet de leur procurer un sommeil profond. A l'heure indiquée, on ira chez les deux Nymphes. On gardera le silence si l'on peut; & l'on jouira, pendant que les Bonnes dormiront, des plaisirs de la nuit. Voila déjà un mystere: c'est un premier pas vers l'Amour; on n'appartient :plus à la Fée. Avoit-elle si grand tort d'initerdire à fon plus dangereux ennémi l'asyle mi elle dictoir ses loir à l'innocence? Le

Génie demande, en tremblant, si la confiance accordée aux Nymphes lui fera refusée? Il implore sa belle Maîtresse, cherche dans ses yeux sa réponse & son bonheur. Elle souhaite, elle craint, elle hésite : ses Compagnes en sont étonnées; elle-même ne sçait pas pourquoi : mais enfin, follicitée par elles, entraînée par son Amant, sur - tout par son cœur, elle laisse échapper le consentement que lui demandent les soupirs de l'Amour. Il triomphe; & Zuma, plus sensible, est plus fortuné que jamais. Osiris donne le signal de la retraite: avec elle s'éloignent Rosalide & Zelmis, Zéphirine & Zulménie. Heureux d'être invisible, Volsidor ne quitte point sa Maîtresse. Troublée de ce qu'elle a permis, mais enchantée de ce qu'il a obtenu, sa gaîté la rend charmante. Rosalide, qui n'avoit jamais habité qu'une espece de prison, lorsqu'elle vit la retraite délicieuse des deux Nymphes, en fut dans l'enchantement. On l'instruisit, dès qu'Osiris se sut retirée, des amusemens qu'on espéroit; & l'on prit tant de précaution que, sans être apperçues, on descendit dans ces jardins charmans où l'Amour les attendoit, & qu'embellissoit Volsidor. Mille seux diversifiés, rayonnans & purs y répandoient une clarté divine. Zulménie va voir Zuma;

sans l'aveu d'Osiris. Elle est plus émue, plus tremblante que jamais. Toutes les Nymphes l'environnoient: il paroît au milieu d'elles. Elle veut faire quelques pas; ses sorces l'abandonnent; elle s'appuie contre un myrthe auquel il porte envie. Volsidor est auprès d'elle.

Ah! lui dit-il, avec un fon de voix si doux, qu'elle seule put l'entendre, ah! Zulménie, laissez-moi vous parler de ma reconnoissance, de mon ivresse, de mon idolâtrie, de vous seule; & m'oubliant moi-même, dussiez-vous m'accabler de rigueurs, laissez-moi les adorer. Zuma, répond - elle, avec un effroi plein de de charmes, Zuma, ne me demandez rien! Je crains... pour vous-même: fuyons, s'écriat-elle en soupirant. Les Nymphes s'étoient éloignées; elle va les rejoindre: il la suit. Dès qu'elle a fait quelques pas vers le canal, il paroît couvert de chaloupes élégantes; des Amours les conduisent : on y voit les plus belles Nayades, moins belles que Zulménie. Le pouvoir de Volsidor a rassemblé toutes les Sirenes de l'Univers : leur voix enchanteresse. la présence de Zuma, l'Amour & ses douces illusions rendent plus dangereux pour elle l'Amant qui ne peut lui devenir plus cher. Elle accepte, avec saisssement, une main qu'il lu offre, avec transport, pour la conduire dans

la chaloupe qui lui est destinée. Elle ne sçait où elle est, ce qu'elle devient, ce qu'elle dessire. Rosalide, muette de surprise, & Zéphirine, enchantée, sont avec elle. Les autres Nymphes s'embarquent, & forment sa suite. Toutes sont ravies de ce qu'elles voient, émues de ce qu'elles entendent.

Au milieu du canal, s'éleve une Isle où domine un Palais de roses naturelles, dont toutes les seuilles sont d'émeraudes: on y arrive par des avenues d'orangers. C'est avec tant d'arr que l'Amour l'éclaire, qu'on n'est point ébloui de son éclat. Les chaloupes abordent; Zulménie descend; les portes du Palais s'ouvrent; les plaisirs l'attendent; les Graces l'accompagnent, & le mystere la suit.

Elle apperçoit à peine toute la magnificence qui l'environne: elle ne voit que Zuma. Sans le vouloir, les Nymphes se dispersent, se séparent dans des labyrinthes de fleurs. Zuma, l'heureux Zuma, reste seul avec Zulménie: il tombe à ses pieds. Le désordre de son cœur, les transports de son Amant l'effraient. Ne voyant plus ses Compagnes, ses terreurs, son tourment augmentent: c'est à lui qu'elle a recours. Ah! Zulménie, Zulménie! est-ce à vous de craindre un Amant qu'enivrent vos charmes, & qu'en-

chaînent vos vertus? Non, vous ne connoissez pas l'excès de mon amour : il est trop vrai. pour n'être pas respectueux. Me possédant à peine, je ne puis cesser d'être soumis. Mais. serez-vous intentible à mes facrifices? Et si vous ne l'êtes point, d'où vient me cacher mon bonheur? Zulménie, ma chere Zulménie! Il tenoit ses deux mains, il les baisoit avec une ardeur inexprimable. Parlez, ne différez plus; apprenez-moi mon fort. - Jamais. non, jamais. - Ah! cruelle! je n'ai donc plus de doutes; vous ne partagez point mes sentimens: ayez au moins pitié de ma douleur. -Que ne puis-je vous l'épargner aux dépens de mes jours? Ah! Zuma! - Arrêtez, ne m'abusez point d'un faux espoir. - Que vous êtes injuste! - Ma belle Maîtresse, si je ne vous étois pas indifférent, vous céderiez à mon amour, vous obéiriez au vôtre; vous avoueriez... - Cet aveu seroit coupable.... Si je parle, vous êtes perdu. – Et si vous vous taisez, je meurs. - Vous, mourir! Ah! Dieux! écoutez-moi, Zuma! Sincere est votre ennemie: vous seriez sa victime. - Elle versoit des larmes. — Je ne puis être que la vôtre; je ne puis être malheureux que par vous. - Comment résister? Zuma, vous êtes barbare. Quel maître que l'Amour! Il n'est point le vôtre autant

autant que le mien. - Je suis aimé! Dieux! -Quel aveu venez - vous de m'arracher?.... Zuma!.... Zuma!.... Elle se précipite dans ses bras, & s'y croit en sûreté: il est trop asservi & trop tendre, pour abuser de sa confiance. Tous deux restent dans cette extase. rarement connue, que je n'essayerai point de peindre. Combien il l'adore! Avec quelle tendresse il la rassure! Quel est donc l'empire d'un Amant aimé? Soit qu'il essuie ses pleurs, ou les fasse couler, ils ont du charme pour elle. Après l'avoir écouté long-temps en silence, c'en est donc fait, s'écria-t-elle! Malgré mes promesses, j'ai trahi mon devoir; vous sçavez mes secrets. Osiris, pardonnez; Zuma l'a voulu. Dût-il être ingrat, dût-il m'estimer moins, remplir ma vie d'amertume, si la sienne est heureuse, je ne me repens de rien.

O ma chere Zulménie! ne m'offensez point par vos craintes; elles déchirent mon cœur. Des liens sacrés, des nœuds éternels nous uniront l'un à l'autre. Zulménie sera donc à moi! Ah! Dieux! reprit-elle, est-ce qu'elle peut vous appartenir davantage? — Ah! n'en doutez point. Jugez de mon amour, puisque je vous sacrisse mes transports, mon délire, mon ivresse, la première des voluptés, le bonheur

,

de l'ame qu'on intéresse. Quelle privation; quel essort... Seroit - ce donc un crime? Seroit-ce une offense?... Serois-je si coupable?... Dieux! Dieux! quel félicité!... O ma chere Maîtresse!... Un feu divin brille dans les regards que Volsidor attache sur elle. La plus tendre langueur se peint dans ceux de Zulménie. Ce qu'elle éprouve & le désordre de son Amant la sont trembler; mais elle n'imagine pas même qu'elle ait à s'en désendre.

Il la serre dans ses bras; il ne se connoît plus. Il alloit peut-être tout oublier, lorsqu'un bruit imprévu le rend à lui - même, l'arrache au bonheur, & l'innocence, au danger. Ce font les Nymphes qui les cherchent; elles paroissent & entraînent Zulménie, qui leur dit, avec une émotion extrême, quelques mots mal articulés. Elles veulent en vain lui faire examiner les beautés de ce Palais. Toute entiere au plus doux des enchantemens, elle regarde tout, & ne distingue rien. Zulménie s'étonne de ce qu'elle a osé dire, de sa foiblesse, de l'ascendant de Zuma; elle craint d'être coupable; mais il en est la cause; elle est consolée. Aimé de Zulménie, de Zulménie qu'il idolâtre, comment a-t-il pu desirer un autre bonheur? Il se le reproche. Il ne peut

### ET BULMENTE.

suffire à son ravissement: Paveu qu'il vient d'obtenir est pour lui le bien supreme. D'autres, à sa place, n'auroient peut-être eu que le regret de n'avoir pas été plus canninels. La nuit s'avançoit. Les deux Amans, avec des soupirs qui se répondent, s'éloignent du Palais enchanté. Zulménie verse des larmes. Estce un pressentiment? Ils jettent l'un sur l'autre des regards douloureux & tendres. Les chaloupes approchent. Trois fois prête à entrer dans la sienne, Zulménie s'en écarte; se rapproche de Zuma, de Zuma qu'elle va bientôt quitter. Rosalide & Zéphirine l'appellent. elle se décide enfin. Volsidor est sur sa trace : mais, au moment où il va s'élancer après elle, la chaloupe est emportée par un torrent qui se forme soudain au milieu du canal; il s'y précipite. Zulménie jette un cri, étend les bras vers lui, & tombe dans ceux de Zéphirine; Volsidor est prête à l'atteindre; elle disparoît, & toutes les Nymphes avec elle. Les chaloupes restent désertes; les Amours sont en pleurs; Volfidor est au désespoir. Son déchirement, sa douleur, ses regrets, ses transports, sont un sujet d'effroi pour le monde entier. Il s'y croit seul; il soupire; il menace; il appelle Osiris, la cruelle Osiris: elle-même a disparu. Zulménie, s'écrioit-il! ma chere

#### VOLSIDOR

132

Zulménie! Tout est sourd à ses gémissemens; l'écho même ne lui répond pas. Il reste en proie au désespoir, au déchirement des regrets, & aux horreurs de la plus esfrayante solitude.

Fin de la premiere Partie.

# VOLSIDOR

ET

## ZULMENIE.



.1. • 



# VOLSIDOR

ET

## ZULMENIE.

IL parcourt, dans une agitation qui l'enleve à lui-même, ces lieux si chers à son amour. & témoins de sa douleur : ils sont inhabités. Dieux puissans! Dieux vengeurs! où est-elle? Périsse l'Univers plutôt qu'on m'en sépare! Il appelle à son secours tous les Génies de la terre. Arrête, lui dit une voix dont le charme, au milieu du trouble affreux qui l'agite, se fait sentir à son cœur. A l'instant, dans une conque azurée, semblable-à celle de la Mere des Amours, paroît la Fée Céleste. Ah! Madame, s'écria le Génie, dans quel moment horrible ie vous revois. — C'est celui de l'amitié. — Ah! l'amitié même doit m'être funeste! je m'égare; je dois vous connoître. Mais, Zulménie, Zulménie! On ose me la ravir. O tendresse! ô

fureur! Souveraine de Volfidor, objet charmant, objet adoré, je vous perds! Que les Dieux, les Dieux impitoyables, jaloux de mon bonheur, m'anéantissent, ou vous rendent à mon amour! J'irai les braver, si je ne peux les fléchir. Seigneur, lui dit alors la Fée, je m'étois donc flattée en vain de vous calmer? Ah! n'affligez point une amie: si elle ne peut vous consoler, que, du moins, elle vous éclaire. L'objet de vos regrets, une simple mortelle, que dis-je? Une Bergere obscure!... N'achevez pas, interrompit Volsidor. Zulménie, obscure! Zulménie! Ah! Dieux! sa vertu, ses charmes, voilà les premiers titres! Je lui dois tout. Qu'étoisje avant de l'aimer? Séduit par mon imagination, victime de mon rang, esclave de mes caprices, plus malheureux, s'il est possible, que je ne le suis, je trainois, sous le poids des ennuis, des jours qu'elle seule pouvoit embellir. Elle me les a rendus chers : je ne connois plus d'autre bonheur que de les lui consacrer tous. - Les Dieux vous ont confié celui des mortels; & vous lui préférez le votre! Quand elle ne dépendroit pas de Sincere, quand elle pourroit être à vous, songez aux repentirs qui vous attendent. Combien vous regretterez le pouvoir absolu, si vous le voyez

en des mains qui n'en soient pas dignes! Quels feront vos remords, lorsque vous serez imploré en vain, par les malheureux qui perdront en vous leur protecteur & leur appui? Vous vous ferez des reproches cruels; & peut-être éteindront-ils jusqu'à cet amour auquel vous sacrifiez le sceptre du monde. Oui, Madame, & plus encore, s'il m'étoit possible. Je n'ai point l'orgueil de penser que cet Univers ne puisse être heureux que par moi. Une loi injuste ne me permet point de partager le Trône avec une Mortelle : elle en est exclue, j'y renonce. Elle en est digne, je sçaurai la venger. Mon choix est fait. J'avois desiré, lui dit Céleste, vous voir uni à une Princesse charmante. Une autre que Zulménie, s'écria Volsidor! - Voyez, du moins, le portrait de celle que mon amitié vous destinoit. - Il détourne les yeux; mais enfin, pressé par Céleste, il les arrête, avec un froid dédain, sur l'image qu'elle lui présente. Quelle fut sa surprise, sa joie, son ivresse, en reconnoissant tous les traits de Zulménie! Dans son ravisfement, dans l'excès du plaisir qui le transporte, il tombe aux genoux de la Fée, lui fait mille questions, n'écoute point ses réponses, revient à ce portait enchanteur, le couvre de baisers, & s'abandonne à tout le dé-

### 738 VOLSIDOR

lire de l'Amant le plus tendre & le plus digne d'être heuxeux. La Fée, lorsqu'il est enfin en état de l'entendre, se justifie d'avoir voulu encore éprouver ses fentimens, & lui explique ainsi tous les mysteres qu'il ne comprend pas. Zulménie à présent est sous ma garde: elle y est, de l'aveu même de Sincere; mais ne peut dépendre que d'elle. Vous sçavez que cette Fée déteste l'Amour qu'elle n'a jamais connu. Elle épousa le Génie Circonspect : ce fut par raison; ils ne se convenoient point; bientôt ils se séparerent : ils n'eurent qu'une enfant; c'est Zulménie. (Elle étoit, comme on le voit, niece de Céleste.) La charmante Fille de Sincere, continua la belle Fée, fut douée par elle, de toutes les graces, de toutes les séductions; mais elle ne dut la perfection de fon ame, qu'à la Nature. Sincere craignit deux écueils pour son bonheur : l'orgueil que pourroient faire naître en elle les louanges qu'elle ne manqueroit pas de recevoir, & les malheurs qui suivent trop souvent une extrême sensibilité. Ma Sœur, en l'éloignant d'un sexe perfide, & en lui cachant qu'elle étoit d'un sang illustre, crut avoir trouvé le moyen de préserver Zulménie des inconvéniens de l'adulation, & des dangers de l'Amour. En conséquence, avant qu'elle eût atteint deux ans, elle-même la conduisit dans l'asyle des Nymphes qu'elle protége. Afin qu'elle n'entendît que la vérité, elle tut l'éclat de sa Naissance aux personnes même chargées de son éducation. & se promit de ne lui en dévoiler le mystere, que lorsque son cœur & son esprit seroient formés. Sincere se contraignit, une fois, à la dissimulation; &, par cet effort, on peut juger de sa tendresse. Souvent j'allois avec elle voir Zulménie: tous les jours je l'aimois davantage; & tous les jours il me sembloit qu'elle en étoit plus digne. Je vous connus, Seigneur; vous me parûtes fait pour être heureux l'un par l'autre : mais je voulus m'assurer si votre cœur étoit vraiment sensible, & détrompé de tout ce qui l'avoit rendu malheureux. Dès que j'en fus certaine, je ne desirai plus que d'obtenir le consentement de Sincere : je ne pouvois rien sans lui. A mon retour de la Cour de Puce, mon premier soin sut de vous peindre à ma Sœur, tel que vous êtes. Je la conjurai de se reposer sur moi du bonheur de Zulménie; & je lui trouvai, pour vous, un éloignement dont alors elle ne me dit point la cause. Je combattis en vain ses préventions & ses refus. Volsidor, lui répétoisie, ne ressemble point au Génie Circonspect,

Le fort de votre Fille remplira tous vos vœux! Oui, me répondit-elle, oui, sans doute, carelle ne connoîtra que les douceurs de l'amitié. Quelque tems je fus asservie aux caprices d'un époux; plus heureuse, elle n'aura point de maître. Le tems approche où je pourrai lui apprendre à qui elle doit le jour; mais elle ne partagera, avec moi, le pouvoir de la Féerie, qu'en partageant mes sentimens. Alors elle regnera dans les lieux qu'elle habite; je m'y fixerai près d'elle. Chérissant la vertu, protégeant les infortunés, enlevant des victimes à l'Amour, tranquilles & toujours unies, nous n'aurons que le regret de ne pouvoir arracher les malheureux humains aux pasfions, aux erreurs & aux tourmens. Je représentai plusieurs fois à Sincere qu'elle me paroissoit injuste & tyrannique; que sa Fille devoit être la maîtresse de se choisir le bonheur fait pour son ame. Elle se fâcha; je la quittai. Il me restoit une ressource; j'en espérai peu; mais je ne la négligeai point. J'osai parler au Génie Circonspect : il m'écouta, sans m'interrompre; me pria de lui laisser, par écrit, ce que je venois de lui dire, & même un double, parce qu'il pouvoit perdre l'original. Il me fallut attendre trois mois sa réponse: j'étois excédée de ses lenteurs; elles

étoient fort essentielles, disoit-il, afin de ne rien omettre & de ne rien hazarder. Les trois mois s'écoulerent : alors il me demanda des témoins; il en voulut sept, à cause apparemment des sept Sages de la Grece. Il ne soupa point la veille, pour que ses idées fussent plus nettes; & il arriva, chez moi, avec une pendule qui marquoit les secondes, afin que je fusse rès - sûre qu'il ne resteroit pas une minute de plus qu'il ne falloit. Je me désespérois. Il me récita des Sentences qu'il avoit composées lentement; elles paroissoient énigmatiques, & ne fignificient rien, tant il avoit appréhendé qu'elles ne fussent hardies. Je commençois à ne plus désapprouver Sincere: ce mari-là étoit infoutenable. Si elle jugeoit les autres par lui, il n'y avoit rien de plus simple que d'en vouloir préserver sa Fille. Finirez - vous donc, demandai-je à Circonspe&? Je ne crois pas, Madame, répondit-il... Si je ne me trompe, vous avez des affaires; & il me semble prudent de remettre l'entretien. Je courus après lui; mais je ne l'aurois pas arrêté, sans les sept témoins qui l'entouroient: ainsi, ils ne furent pas là pour rien. Après les avoir lorgné tous, pour deviner ce qu'ils pensoient, & n'avoir pas à risquer des questions, il se mit à parler si bas de peur de

me faire mal à la tête, que je n'entendois pas un mot de ce qu'il me disoit. J'étois d'une impatience extrême: je lui criai de recommencer. Il regarda à sa pendule, pour voir s'il en auroit le tems. Il consulta les témoins, pour sçavoir si j'aurois celui de l'entendre; & j'allul m'asseoir bien près de lui, car il ne pouvoit su résoudre à élever la voix. Voici, à peu-près, les paroles que je distinguai. Je pourrois, Madame, à la rigueur s'entend, disposer de ma Fille, sans le consentement de Sincere: mais la rigueur a mille inconvéniens; & il faudroit des fiecles pour obvier à tous. Amener, par la persuasion, Madame votre Sœur à mon avis. me paroît impossible. Au reste, je ne la blâme, ni ne l'approuve. Le portrait de Zulménie, le bien qu'on m'a dit d'elle, me la font croire charmante; cependant je n'en répondrois pas. Je ne l'ai point vue depuis le jour de sa naissance; & ma tendresse n'en est que plus aveugle; j'y ai résisté avec poine; j'aimerois à l'en affurer : beaucoup de confidérations m'en empéchent; mon cœur s'y est soumis: je préfere les privations aux imprudences. Les projets de Sincere, sur eile, peuvent être détruits par l'amour, & peuvent ne le pas être. S'ils réussissifient, en sera-t-elle plus heureuse? Je l'ignore. S'ils échouent, sera-ce un bonheur?

Je n'en sçais rien. Volsidor est le Souverain des Génies, & le plus aimable. Est-ce une raison pour qu'il plaise à Zulménie? Si elle le préfere, lui plaira-t-elle? S'ils se plaisent, s'aimeront-ils toujours? Et même, quand ils ne cesseroient point de s'aimer, n'y aura-t-il pas beaucoup de gens qui trouveront qu'une passion qui rend heureux éternellement, n'a pas le sens commun? Ce ne sera pas moi. Je ne m'explique point; mais je ne vois que des difficultés à résoudre. S'abandonner au destin, voilà mon avis. Malgré ses bonnes qualités, car il ena, je le détestois. Il s'en alla avec sa pendule.... N'étant gueres plus avancée, après cette conversation, j'eus recours au Destin. Je le consultai, avec le plus tendre intérêt, sur le fort de Zulménie. Il m'apprit que l'Amour venoit de soumettre fon cœur. Effrayée, craignant que l'objet n'en fût pas digne, je volai vers elle; &, pour mieux pénétrer ses sentimens, je pris la figure d'Osiris, qui étoit chargée de son éducation. Comme elle n'est point ce qu'elle paroît être, & que j'ai toutes sortes de raifons de compter sur elle, je n'eus pas de peine à la faire consentir à mon projet; elle disparut, & j'occupai sa place. Quoi! Madame, s'écria le Génie; quoi donc! Ofiris étoit la divine Céleste? que souvent vous avez maudite, reprit la charmante Fée. Eh! bien! c'est encore moi, qui, sous la forme d'un vieillard, vous ai intéressé au malheur de Zélidan. Quand vous parûtes dans l'asyle des Nymphes, où je fus bien surprise de vous voir, c'est moi qui fis tout pour détourner Zulménie d'une passion qui devoit irriter Sincere. Sans être apperçue, je fus présente à vos entretiens les plus secrets, aux sêtes mystérieuses que vous lui donniez, & même à l'aveu que vous furprîtes à fon innocence. Avant de servir votre amour, je voulus sçavoir si vous étiez digne de celui que vous inspiriez. Je n'en ai douté qu'un instant; mais, convenez qu'il n'est pas trop à votre avantage. Il étoit tems que les Nymphes arrivassent, pour sauver Zulménie d'un piege, & Zuma, du malheur d'être coupable. C'est moi, j'espere bien que vous m'en remercîrez, qui ai hâté le retour des Nymphes, justement, quand il le falloit, pour vous conserver mon estime. Quand Zulménie vous fut enlevée, i'étois près d'elle dans cette chaloupe que vous suivîtes. De ce moment, je ne suis plus pour rien dans les événemens qui vous ont affligé. Ce nuage, qui fit disparoître à vos yeux Zulménie & ses Compagnes, se forma par les ordres de Sincere. C'est alors, qu'este

le montra, & je parus, en même tems qu'elle, sous ma véritable forme. Pour épargner à Zulménie les reproches d'une mere en courroux, je prolongeai son évanouissement. Que prétendez-vous, dis-je à Sincere? - La punir. - De quoi? D'un penchant né malgré elle d'un ascendant dont elle n'est pas la maîtresfe? - Il détruit son bonheur; il anéantit le mien. Le choix le plus obscur! Zuma! un Etre vil!—S'il est vertueux, il ne mérite point vos mépris. D'ailleurs, que sçavez - vous?... Je n'ai, dans mon malheur, reprit-elle, je n'ai qu'une consolation. Un Oracle imposseur m'avoit assuré que ma Fille seroit soustraite à mon pouvoir par ce redoutable Volsidor. dont l'empire est au-dessus du mien. Cet Oracle est détruit; & je sçaurai bien arracher Zulménie à l'égarement d'une passion dont l'objet ne peut ni ne doit me résister. Je hais Volsidor, depuis le jour qu'on menaça mon autorité de succomber sous la sienne; je le hais autant que Zuma. Jugez, dit alors Céleste au Génie, si, après cela, il m'étoit possible de vous nommer. Je demandai à Sincere quel parti elle alloit prendre? Moi, reprit-elle! j'enfermerai Zulménie dans des lieux inaccessibles : je ne la reverrai point, qu'elle ne renonce à l'Amour, à ce tyran que je déteste,

& qui la déshonore. — Quoi ! Sincere pourra devenir cruelle! - A quoi m'a fervi ma bonté? - Quoi! le malheur de Zulménie seroit votre ouvrage, celui d'une Mere!..... Je priai, je pressai; je la conduisis près de sa Fille évanouie, mourante. A ce récit, que devint Volsidor? Il soupiroit; il frémissoit; il étoit pénétré de la plus vive douleur. Des larmes, continua la Fée, coulerent enfin des yeux de Sincere : je profitai de cet attendrissement. Consentez, lui dis-je foudain, que j'emmene Zulménie à ma Cour, Je m'en repose sur vous. En bien, je connois votre prudence, répondit Sincere; votre bonté pour elle; sur-tout, votre amitié pour moi. Je me défie même de mon zele, peut-être de mon ressentiment. Je vous confie mes intérêts, ceux de Zulménie. Pourvu qu'on l'enleve à l'Amour, je consens à tout. Je lui promis de ne rien épargner pour faire oublier Zuma. Tant qu'elle sera l'esclave de mon ennemi. je ne veux point qu'elle sçache les liens qui l'attachent à moi. - Elle les ignorera. -C'en est fait! éloignez - la de mes yeux : elle retrouvera sa Mere, quand elle en sera digne. Notre conversation ne fut point entendue des Nymphes, & Zulménie n'étoit pas en état de l'entendre. Le même nuage, qui

## ET ZUEMENIE.

147

venoit de la dérober à vos regards, porté par les Zephirs, en l'éloignant de vous, la séparoit même de ses Compagnes. J'appris de Sincère, qu'elle avoit été avertie de l'amour de Zuma, & des sentimens de sa Fille, par une lettre anonyme. Je jurerois qu'elle est de Sempirernelle: je la reconnois à la bassesse du moyen. Je sçais que cette grande vilaine couleuvre, dont vous avez préservé hier Rosalide & Zelmis, n'étoit qu'un des aimables déguilemens de l'horrible Fée. Comme son pouvoir est soumis au votre, elle vous hait d'autant plus qu'elle vous craint, & ne vous pardonne pas plus de faire des heureux, que de lui enlever des victimes. Quoiqu'au premier aspect, elle vous ait reconnu, elle a mande à Sincere, pour l'irriter davantage. que l'Amant de sa Fille n'étoit qu'un mortel, jetté, par le fort, au dernier rang. Il est important qu'elle le croye. Qu'elle croye ce qu'elle voudra, interrompit vivement Vollidor. Mais qu'on se garde de m'enlever Zulménie. Je l'adore ; elle m'alme ; elle est à mos. Filif des nœuds plus laints? — Ceux de la Nature, ceux d'une Mere? - Ne les a-t-elle pas brifés! N'est - elle pas devenue cruelle? - Eût-elle des torts, ils ne dispensent pas Zulmenie des devoirs. - Elle ne connoît, vis-à-vis d'elle, que ceux de la reconnoissance; ils doivent lui suffire.—Pourquoi braver Sincere, quand nous pouvons la désarmer? — Ah! Madame, que devient Zulménie? Où est elle? Il apprend de Céleste qu'elle est dans une région inconnue aux Amans, sous la garde de la véritable Ofiris; que Zéphirine, Rosalide & Zelmis font avec elle; & que les autres Nymphes ont accompagné Sincere au Temple de la Vérité, où elle pleure sa Fille, esclave de l'Amour. Je la fléchirai, reprend le Génie avec transport. C'est au Temple où elle porte ses regrets; c'est-là, sur-tout, qu'éclairée sur la délicatesse de mon amour, elle sera, sans doute, attendrie par ma douleur. Elle en verra l'excès; elle se reprochera d'en être la cause. Je vais; je vole... Arrêtez, lui dit Céleste : qu'allez-vous faire? Laissezmoi veiller à votre bonheur : mais fongez que j'ai promis de faire oublier Zuma : il faudra bien que je tienne parole. — Quoi! vous pourriez?... Ah! Madame! - Écourezmoi! l'horreur que l'Amour inspire à Sincere, est telle que, pour l'amener à votre hymen, il faut qu'elle ignore votre sentiment. Sempiternelle, qui l'a découvert, ne le dira point. J'ai sçu lui inspirer que ce seroit vous servir: sa cruauté vous répond de son silence.

C'est enfin par l'éloignement même de Sincere pour les Amans, que j'espere détruire celui qu'elle a pour Volsidor. Croyant arracher Zulménie à l'Amour & à Zuma, elle pourra... que sçait-on?... Enun mot, je ne puis m'expliquer davantage. Ah! Céleste, lui dit-il, je mériterois bien peu vos bontés, si je ne me faisois pas une loi de vous obéir. Mais que je voie Zulménie! — Il n'est pas tems encore — Eh! puis-je supporter son absence. Elle-même! ... Que dis-je? O Ciel! tout m'alarme; tout m'afflige. Sûr d'être aime, je suis encore malheureux. Oui, Madame, dussiez-vous m'accabler de reproches, dusfai-je vous paroître coupable, il faut que je vous ouvre mon ame toute entiere. Si ce que j'éprouve, si ce que je ressens est un crime, il ne vient que d'un excès de délicatesse. Je suis inquiet, imprudent peut-être : mais je ne me crois pas injuste. Qu'est-ce donc qui vous prend, lui dit en riant la Fée? Vous allez me trouver étrange: n'importe. - Je ne devine pas. - Daignez m'entendre. Puisque de tout mon sexe, je suis le seul que Zulménie connoisse, je ne puis être exposé au tourment de la jalousie; mais il est remplacé par un autre, qui n'est pas moins insupportable. Comment puis-je être flatté de l'amour que j'inspire, si ce sentiment n'est pas une préférence; si le prix que j'obtiens ne m'a point été disputé; si je ne connois point l'orgueil de l'emporter sur des rivaux? Zulménie m'aime, je le crois, & c'est ma seule félicité. Mais, environnée d'hommes aimables, que sçais-je si c'est moi qu'elle eût choisi? Que scais-je si elle eût distingué mon hommage dans la foule des adorations qui enivrent les autres Femmes ? Ce doute est au fond de mon cœur : il en est le supplice. Je ne cherche point à le vaincre; je veux le dissiper. Je le veux, par les épreuves les plus fortes : dussai-je en être la victime, je m'y soumets; & jusqu'à ce moment, il n'est point de calme pour moi. Le chagrin que je vous confie est affreux. Eh bien! Madame, il n'est pas encore le seul de ce cœur passionné. Qui me répondra, qu'au sein des grandeurs, des plaisirs d'une Cour brillante, voyant l'Univers à ses pieds, Zulménie daignera se ressouvenir de Zuma obscur, de Zuma, qui n'aura de titre que son amour. & que l'absence fera peut être oublier? Combien peuje serois flatté, fi l'on accordoit à l'éclat & à la grandeur de Volsidor, ce qu'on resuseroit à Zuma! C'est Zuma que je veux qu'on aime; & je crains... Que dis-je? moi, soupconner Zulménie! moi! SonAmant en estincapable. Cependant elle n'a entendu de soupirs que les miens. Mes vœux sont les seuls qu'on lui ait offerts: en a t-elle dédaigné pour moi? Suis-je affez malheureux, puisque l'amour même que j'inspire à celle que j'adore, ne peut satisfaire mon cœur; puisque mes desirs vont encore au-delà du bonheur suprême, envié par les Amans? Vos conseils, les soins qu'on lui rendra, l'idolàtrie dont elle va être l'objet, le desir de plaire qui l'emporte quelquefois sur le bonheur d'aimer, fon orgueil peut - être, fa sensibilité même, l'absence, l'absence cruelle, & son éclat & mon obscurité, & le destin, & vous même, tout, Madame, oui, tout va se réunir contre moi. A peine ai je entrevu le bonheur. qu'il est déjà détruit; & je m'étonne de la sécurité où j'ai pu être quelques instans. Vous m'en paroissez bien corrigé, répondit Céleste, & il me semble que vous êtes presqu'aussi mécontent de moi que de Zulménie. Ah! pardonnez, reprit-il i injuste à vos yeux, coupable aux miens, trop puni, lorsque je doute, ne croyez pas cependant que mes craintes soient de la méfiance. Je n'en-al point de Zulménie; je n'en ai que de moi-même : j'ai trop d'amour pour être sans alarmes. Je l'idolâtre; je voudrois je veux... Ah! Madame!.. Ah! Céleste! Divinité bienfaisante! je peux vous devoir tout.

Combien je serai heureux, reconnoissant, soumis à vos ordres. Plaignez ma foiblesse: consentez à mon projet; ne vous opposez point à mes defirs, accordez-moi la grace que j'implore. Que voulez-vous dire, demanda Céleste? Madame, interrompit Volsidor, je ne paroîtrai point aux yeux de Zulménie. Cet effort est horrible; je m'y soumets; sçachezmoi gré d'un pareil sacrifice. Mais je peux à votre Cour, vous admirer, la voir, l'adorer sous des traits séduisans qui ne serons pas les miens. Lesquels, reprit la Fée? Ceux de Splendian, d'un Génie trop fait, sans doute, pour intéresser; le plus puissant après moi, le plus cher à mon cœur, le plus digne enfin d'inspirer de l'amour, de me rendre le calme, si l'on ferme les yeux à ses agrémens, & si l'on est insensible à ses hommages. Je connois sa discrétion; je connois son amitié, son amitié, qui peut-être va désespérer la mienne. N'importe; je la réclame : il me la doit. Il sera Volsidor à ma Cour: je serai Splendian près de Zulménie. Je crains tout, & ne puis être heureux sans m'éclaircir. Ne condamnez point ma délicatesse : dût - elle me rendre malheureux, je n'en veux rien perdre, pas même les tourmens. Concevez-vous, Madame, mon ravissement, mes transports, a

Zuma l'emporte sur le plus aimable des Génies? Volsidor ne sçavoit pas combien il avoit d'avantage sur Splendian lui-même: & ce n'est pas un des traits les moins intéressans de son caractere. Me jurez-vous, lui dit la Fée, de ne reprendre vos traits qu'avec mon aveu? - Recevez-en le ferment. Eh! ne pouvois-je pas, sans yous le dire, sans que vous en fussiez instruite, jouir du bonheur que je veux tenir de vous? - Céleste se laissa toucher: une réflexion la détermina. Pour l'exécution de son projet, il falloit que Volsidor ne parût, ni fous le nom de Zuma, ni fous le sien. Il eût été bien difficile de l'en empêcher. La métamorphose qu'il desiroit lui - même, arrangeoit tout. Ils sont enfin sur le point de se séparer. Combien Volsidor, rend de graces à Céleste! Elle va voir Zulménie. Combien il est jaloux de son fort! Avec quelle ardeur il lui recommande sa belle Maîtresse! Que de Génies invisibles furent chargés de lui en apporter à chaque instant des nouvelles! Cependant il falloit qu'il reparût à sa Cour, avant d'aller à celle de Céleste. Toutes les Puissances de l'air viennent à ses ordres. Plusieurs sont envoyées vers Splendian, pour l'inviter à se rendre dans les États de Volsidor. Déjà il quittoit, en soupirant, le séjour de son bonheur.

lorsqu'avec des cris de joie on l'arrête. Zélidan se précipite à ses genoux & les embrasse.

Seigneur, lui dit-il, dans mon infortune, que je suis heureux de retrouver mon Protecteur! Vous m'avez rendu la liberté, mais non pas le repos. Mélide est perdue pour moi. C'est en vain que, pour la trouver, j'ai fait le tour du monde. Volsidor vouloit inutilement l'interrompre, pour lui dire où elle étoit : Zélidan parloit toujours ; il ne pouvoit pas s'en faire écouter. Je l'ai cherchée, poursuivit-il, jusques chez les Quadrupedes. Souffrez que mes larmes vous la redemandent, &, qu'en même tems, j'ose vous implorer pour un Prince qui m'est cher : souffrez que je vous le présente. Volsidor, qui ne le voyoit point, demanda où étoit ce Prince? Zélidan alors fait avancer un Tigre qu'il tenoit en lesse. Vous voyez, poursuivit-il, le Pere de ma Maîtresse: je crois, du moins, en être sûr, à l'affection qu'il m'inspire, & à celle qu'il paroît avoir pour moi. Il ne se trompoit point. C'étoit, en effet, l'Empereur Superbe, qui s'approcha du Génie aussi respectueusement que peut le faire un Tigre. Volfidor lui fir. de loin, quelques honnêtetés; & il se dépêcha d'apprendre à Zélidan, que Mélide étoit dans l'Isle Flottante. On peut juger

quels furent les transports de cet Amant. Le pauvre Tigre, qui n'étoit plus Superbe, en pleuroit de tendresse. Volsidor, qui déja lui avoit rendu la parole, le questionna, & trouva, dans les réponses, tant de regret de ses fautes, de grandeur & de courage dans ses peines, qu'il y fut sensible. Superbe, lui dit-il, yous êtes corrigé: devriez-vous être encore malheureux? La Fée des Forêts avoir promis.... Seigneur, interrompit le Tigre, la foiblesse de son caractere nuit quelquefois à la bonté de son ame. Elle redoute ceux même qu'elle méprise. Sempiternelle, ennemie de tous les miens, m'enveloppe dans ses ressentimens; & la Fée, qui m'est favorable, se contente de gémir sur mon fort, par la crainte de déplaire, en me protégeant, à celle qui me perfécure. Eh bien, dit Volsidor, vous retrouvez en moi un Ami. L'Usurpateur de votre Empire en est le Tyran, & ne devoit jamais en devenir le Maître. Je serai juste envers tous deux en le faifant descendre du Trône qui vous appartient, & dont vous êtes devenu digne. Ah! Seigneur, répondit le Tigre, réservez vos bontés pour mon fils, pour Zulamire. Je ne veux point d'un pouvoir dont j'ai abusé. Mes Sujets furent malheureux par moi; je ne mérite point de faire

leur bonheur; il n'en est plus pour moi. O ma chere Sianne? ò vous qu'un Epoux barbare osa répudier si injustement!... Zélidan, qui n'avoit jamais entendu parler son Beau-pere prétendu, ne pouvoit pas retenir ses larmes. Venez, Princes, leur dir Volsidor; suivez-moi. Il les sit monter dans son char. Superbe obéit, & cependant il étoit toujours Tigre. Volsidor avoit ses raisons. On se doutera bien que le Tigre rencontré par le Génie, le jour de la Forêt enchantée, étoit ce même Superbe, qui l'apprit alors à son Biensaiteur.

Cependant ils fendoient les airs avec tant de vitesse, qu'en peu d'instans ils surent dans les Etats du Pere de Mélide. C'est Volsidor, s'écrioit Zélidan, le Souverain du monde, le Protecteur de la vertu, le Dieu des Insortunés. Tous l'implorent. Son entrée est imposante, autant que magnisque. Une foule de Génies environnent leur Maître: des diamans le couronnent; l'or étincelle sous ses pas. Le char s'arrête. Le Palais du Tyran retentit de cris de reconnoissance, d'admiration & d'allégresse; ces cris l'importunent, & il se rend plus inaccessible que jamais. Une voix unanime s'éleve contre lui. Volsidor sait sentir à ces Peuples insideles,

qu'ils ont mérité les malheurs dont ils fe plaignent, en violant la foi qu'ils devoient à leur Souverain. Tous s'accusent & s'écrient: Nous le regrettons. Malgré ses défauts, il avoit des vertus. Lè Tigre étoit alors dans la situation la plus touchante, où jamais Tigre se soit trouvé. Le reverriez-vous avec joie. leur demanda le Génie? Vivent Volsidor & Superbe, fut leur réponse. — Voyez l'état où l'ont réduit des Sujets perfides. Tous se précipitent à genoux, & fondent en pleurs. Superbe ne put tenir à ce spectacle : de grosses. larmes coulent de ses yeux; & il s'élanceroit dans la foule, s'il ne craignoit de faire peur à ses Sujets. Volsidor alors lui rend sa forme. Ses cheveux, blanchis par les chagrins, plus que par l'âge, rendoient sa figure plus vénérable. Elle étoit, d'ailleurs, très-noble & très-belle. On l'entoure, on l'applaudit, on l'admire. Les transports deviennent de l'ivresse. & ne sont suspendus que par l'arrivée du Tyran. Volsidor, avec majesté, lui reproche le crime d'avoir usurpé le pouvoir & l'abus qu'il en a fait. Les Sujets de Superbe étoient prêts à l'infulter : leur Empereur les arrête. Que le jour de mon bonheur, leur dit-il, soit aussi le jour de la clémence. Plaignonsle, & obtenons sa grace. Il la demande à

Volsidor, qui, satisfait de la générosité de Superbe, le laissa maître du sort de l'Usurpateur. L'Amour ne lui permettoit que de donner des momens à tout ce qui n'étoit pas Zulménie. Il part, comblé de vœux, de remercîmens, reconduir par Superbe, par son Peuple, adoré par eux, & suivi de de Zélidan. Ce dernier, avant de s'en séparer pour rejoindre Mélide, apprend au Génie, qu'en passant chez les Quadrupedes, pour chercher sa Princesse, il lui a paru qu'ils étoient, à peu-près, les mêmes; qu'il n'y avoit point encore de Femmes parmi eux. mais seulement une Colonie de Perroquers de cinq pieds, qui s'extasioient devant ces Mesfieurs, & pour lesquels ils faisoient des Madrigaux, ce qui étoit toujours un commencement de galanterie.

Laissons le Génie recevoir les adieux de Zélidan, traverser les airs, pour se rendre dans ses Etats; & revenons à la charmante Zulménie. Dès que Sincere sut partie, Celeste, avant d'aller consoler Volsidor, avoit touché, de sa baguette, sa Maîtresse, pour lui faire reprendre ses esprits; &, dans le même instant, avoit rappellé, près d'elle, Osiris, la sidelle Zéphirine, Rosalide & sa Considente. Se voyant au milieu des airs, couchée sur un nuage, elle crut rêver; on le croiroit à moins : mais, ne voyant point Zuma, où est-il, s'écria-t-elle? où suis-je? Elle se rappelle qu'on vient de l'arracher à lui : cet affreux moment se retrace à son imagination, déchire son cœur. Zuma!... je ne le verrai plus! Sincere l'aura puni!... elle retombe dans son évanouissement. Les alarmes, les foins, la douleur d'Osiris qui l'adore; les cris, les caresses de Zéphirine, l'attendrissement de Rosalide, les pleurs même de Zelmis, tout est inutile : l'effroi augmente : Céleste arrive & le partage. Zulménie reste dans le même état. Ce n'est qu'en arrivant dans le Palais de la Fée, qu'elle revient à elle. Céleste alors renvoie tout le monde, ne garde qu'Osiris, prend Zulménie dans ses bras, & lui donne toutes sortes de marques de tendresse. Qu'entends-je, dit Zulménie, qui à peine pouvoit parler? Surprise de reconnoître la voix de Céleste, elle leve de beaux yeux mourans sur elle, rassemble le peu de forces qui lui reste, & tombe à ses genoux. Ah! Madame! daignez protéger Zuma: il n'est point coupable; c'est moi, moi seule qui le suis. Je vous offense peut-être, ainsi que Sincere? - Non, ma chere Zulménie, vous ne m'offensez point. Ne voyez en moi qu'une Amie tendre, qui

souffre de vos peines: aimez-moi, & ne me craignez point. Ah! dit Zulménie, en prenant sa main, & la baisant mille fois: ah! Madame, qui pourroit ne pas vous aimer? daignez ne pas haïr celui.... Sa douleur étoit si extrême, que la Fée ne put l'adoucir qu'en lui promettant d'employer tout, pour désarmer Sincere. Car enfin, ajouta-t-elle, qu'estil ce Zuma? - Madame, il est rout pour moi. Céleste alors lui apprend que, protégé par le Prince des Génies, par Volsidor, il ne peut lui arriver aucun malheur. Elle lui apprend encore, que, pour la foustraire au mécontentement de la Fée, elle avoit obtenu d'elle, de l'amener à sa Cour. Vous êtes dans mon Palais, continua Céleste; & vous y resterez, si je m'apperçois que mon amitié vous console. Pénétrée de reconnoissance, Zulménie crut devoir faire un effort sur ellemême, pour paroître plus tranquille; mais elle n'y auroit pas réussi, sans l'espoir que lui avoit donné Céleste, de revoir un jour Zuma. La Fée se retire : Zéphirine accourt. Eh! mon Dieu! lui crie-t-elle, d'aussi loin qu'elle la voit, que vous avez été long-temps évanouie! que j'ai été malheureuse pendant tout ce tems-là! il nous arrive des choses bien extraordinaires! des Fêtes! & puis des nuages

nuages qui nous emportent : il y en avoit un qui vous enveloppoit; je ne savois plus où vous étiez; je faisois un beau tapage. Et ce pauvre Zuma, comme il couroit dans l'eau. Enfin, nous voilà, avec Céleste, à une Cour charmante, dans un Palais ravissant. Il n'y a que mes Compagnes que je regrette. Zulménie, qui ne les aimoit pas moins, ne pouvoit songer qu'à son Amant. Cette journée se passe à en parler, la nuit à le pleurer, le lendemain à se contraindre. Quoiqu'elle ne desire que la solitude, elle est obligée de paroîtte à la Cour de Céleste. Malgré sa langueur, malgré son abattement, les Honimes ne la trouverent que trop belle pour leur repos, & les Femmes, pour leur amour-propre. C'est à qui lui cherchera des défauts. Céleste étoit leur Reine : il avoit bien fallu lui pardonner de n'en point avoir; on s'y étoit enfin réfigné. Mais une Mortelle, une petite Nymphe de seize ans, être cent fois plus jolie que de très-grandes Dames! voilà de ces événemens, contre lesquels il faut bien de l'héroisme. Celles qui n'avoient pas de courage, redoubloient de parure, sans en être plus avancées. Zulménie ne se paroit point, & les éclipsoit toutes. Aussi, malgré les égards & l'amitié de Céleste, on en par-

loit avec assez de colere. On ne concevoir point les attentions de la Fée, pour une petite personne qui ne tenoit à rien, qui étoit d'une tristesse odieuse, qui avoit de la timidité, ne se mettoit point en valeur, soupiroit comme une tourterelle, & qui, sûrement, n'avoit point d'esprit. Ses réponses étoient simples, & son maintien modeste: on soutenoit même, parce qu'elle s'embellissoit en rougissant, que sa douceur étoit seinte, & son caractere faux. Zéphirine & Rosalide avoient moins de torts, parce qu'elles avoient moins de graces; mais, comme elles ne laissoient pas d'être charmantes, on en auroit dit beaucoup de mal, sans Zulménie. A ces jalousies près, rien n'étoit plus brillant ni plus aimable que la Cour de Céleste. Cette Fée adorable partageoit l'Empire avec le Génie Auguste, le plus heureux des Monarques, & celui qui méritoit davantage de l'être. Epoux de Céleste, il étoit aimé d'elle, & adoré de ses Sujets. Il avoit deux Freres charmans: la Nature leur avoit tout donné: la Nation les chérissoit. Des Epouses, dignes d'eux, embellissoient cette Cour: la Fée y fixoit les graces & les plaisirs. Trop jeune & trop belle pour ne pas les aimer, elle les faisoit naître, & elle en étoit l'ame. Ce n'étoit point, comme à la Cour de Puce, une ennuyeuse monotonie, de l'extravagance & des cabrioles continuelles. La Fée dansoit à ravir; mais elle savoit allier les talens aimables, avec les qualités du trône. On n'admiroit pas moins la bonté de son cœur, que les charmes de sa figure. Les Peuples sur qui elle regnoit. avoient des agrémens & des vertus, sur-tout beaucoup d'attachement pour leurs Souverains, de l'amour pour la gloire, une sensibilité plus vive que durable, de l'effervescence, des goûts, des caprices & point de passions. On auroit pu, à la rigueur, leur reprocher d'avoir peu de caractere, & trop de légereté; mais ce n'étoit rien en comparaison de la folie du Peuple Puce : à la longue, ils entendoient raison. Quand ils étoient méchans, c'étoit par facilité, par air, ou par fantaisie; rarement par principes. Sils avoient toujours en les exemples d'Auguste & de Céleste, ils auroient été plus qu'aimables. Tous deux chérissent Zulménie, sans pouvoir l'arracher à sa trissesse. Zuma absent, Zuma, toujours adoré, est le seul objet de ses vœux. Quelle distance de lui à tout ce qu'elle voit! que son cœur la sent bien ! que de regrets elle donne à ce séjour champêtre, dont il faisoit le bonheur! L'éclat des lieux qu'elle

habite, à peine est apperçu par elle. Insenfible à l'impression qu'elle fait, aux louanges qu'on lui donne, à des amusemens qui ne peuvent la distraire, rien ne la console : sa douleur seule a du charme pour elle. Mais, reconnoissante des bontés de Céleste, elle contraint ses soupirs, renferme ses larmes, & ne s'abandonne à son chagrin, que lorsqu'elle songe que Zuma le partage. Il est pourtant moins malheureux; il va la revoir: il ne tardera pas à quitter sa Cour. Il y a été reçu avec tant de marques d'amour & de joie, qu'il a remercié les Dieux de pouvoir se conserver à ses Sujets, en restant fidele à Zulménie. De nouveaux Actes de bienfaisance ont fignalé son retour. Son Peuple a épuisé les Fêtes. Ses Maîtresses croient que l'absence l'aura rendu plus tendre : il ne les regarde pas. Ortame, en apprenant ce qu'est Zulménie, ne desire plus rien: Volsidor lui en a fait part. La confiance & le bonheur du Souverain qu'il aime, le rendent heureux. Le Génie espere le devenir; & l'amour lui adoucit jusqu'aux peines de l'absence. Les Messagers de l'Air viennent, à toutes les heures du jour, lui apporter des nouvelles de Zulménie. Il apprend qu'elle est triste, & il adore le chagrin de sa Maîtresse. Splen-

#### ET ZULMENIE.

165 dian ne se fait point attendre, & Volsidor l'accuse de lenteur : il arrive. Jamais l'amitié n'eut plus d'empressement. Les deux Génies se livrent, l'un, au plaisir d'en donner des marques, l'autre, à celui d'en demander une preuve. Il n'y a que la figure de Volsidor. qui soit plus charmante que celle de son Ami. Quoique moins noble, la taille de Splendian est très-avantageuse. Il n'a point les passions aussi vives; mais son ame est aussi belle. Avec plus de fierté dans le caractère, des qualités plus brillantes, plus de gaîté dans l'esprit, Volsidor n'a pas plus de courage, de justesse, de douceur & de générolité. Par principe, Splendian est en garde contre l'Amour. Souverain d'un Etat considérable, jeune & fait pour plaire, il n'a tenu qu'à lui d'être adoré: mais, voulant être libre, ne voulant point aimer, il a, par raison, presqu'autant de Maîtresses, que Volsidor en a eues par fantaisse. L'amitié seule remplit son cœur : il promet, avec joie, tout ce qu'elle attend de lui. Il ne combat point un Amour, dont l'excès rend ses représentations inutiles. La métamorphose est convenue. Splendian restera. fous les traits de Volsidor, à sa Cour, & consent de prêter les siens à l'Amant de Zulménie. Mais, quoiqu'il se trouve très-inférieur à lui, il croit devoir le prévenir que de tems en tems, les Femmes se permettent des caprices; que le penchant, quelquefois. céde en elles à l'ambition; que Zuma, tout charmant qu'il étoit, Zuma, que l'on croyoit un simple Mortel, pourroit bien être oublié pour Splendian; qu'une délicatesse outrée pouvoit détruire tout son bonheur; que les illusions même étoient précieuses; qu'il falloit, ou renoncer à l'Amour, ou n'en jamais lever le bandeau. Dussé-je être malheureux. répondit Volsidor, tel est mon Amour, qu'il faut que j'en expie les craintes, ou que je leur doive des plaisirs ignorés des Mortels, & même des Dieux. Quel seroit mon bonheur, quel seroit mon ravissement, si ma belle Maitresse ne me voyoit qu'avec indissérence! A ces mots, Splendian fourit, & fait remarquer à Volsidor un très-grand nombre de Figures vertes qui paroissoient dans les airs. & sembloient s'avancer vers eux. Volsidor étoit bien embarrassé de ce que ce pouvoit être. Soudain on lui saute au col; il se retourne: c'est le Génie Puce. Je viens de loin, lui dit-il: quel plaisir que celui de vous voir! J'implore votre secours. Vous allez savoir de quoi il s'agit. Splendian étoit fort étonné; mais il le fut davantage, lors-

#### ET ZULMENIE.

qu'il vit entrer les figures vertes qu'il avoit apperçues en l'air : toutes avoient des parasols, couleur de rose. C'étoit beaucoup de Perroquets, fort ajustés & tout aussi grands que ceux dont Rosalide, Zelmis & Zélidan avoient fait la rencontre. Seigneur, nous allons vous expliquer.... interrompirent les Perroquets, & ils se mirent à parler tous à la fois. Messieurs, dit Splendian, si vous racontiez, l'un après l'autre, l'on pourroit vous enrendre. Ce sont des Dames, ajouta Puce : ce que vous leur demandez est difficile. Elles sont devenues si bavardes, depuis qu'elles ont des plumes, de la tête aux pieds, qu'elles me désesperent, moi, qui ne les écoute. pas. Allons, qu'on se taise... je ne leur passe. rien. Depuis qu'elles ne savent plus danser, voyez comme elles ont les pieds en dedans! Volsidor & Splendian rigient de tout leur cœur. Volsidor ne nous regonnoît pas, dirent. les grands Oiseaux, d'un son affligé. Je le crois bien, reprit Puce; mais, pour l'amourde vous-mêmes, laissez-moi faire votre histoire. Seigneur, en s'adressant à Volsidor. ces maudits Perroquets, qui voudroient bien nous étourdir, sont les Femmes de ma Cour, Elles n'ont pas voulu me-croire : voilà où elles en sont. Peu de tems après votre dé-

part, Sempiternelle me fit demander de la recevoir. Quoique je scusse qu'elle étoit épouventable, je la laissai venir; mais sa laideur me surprit & m'indigna, au point que je ne pus jamais me résoudre à la faire danser. Elle dansa toute seule : tout le monde fermoit les yeux; elle ne s'en apperçut pas, & me demanda comment je trouvois sa figure? Ma foi, Madame, lui répondis-je, je ne vous l'aurois pas dit; mais, puisque vous voulez le scavoir, elle ne me plaît point du tout. C'est que je suis un peu négligée, reprir-elle pen grinçant des dents : c'est ainsi qu'elle sourit. La farigue d'un voyage altere les charmes, continua - t - elle : les miens s'en ressentent: demain ils seront réposés : vous enserez ébloui. Je le fouhaite, Madame, repliquai-je: mais, croyez-moi, repofez-les plus d'un jour. Elle m'assura qu'un jour lui suffisoir, & se retira de bonne-heure, pour être éclatante à son réveil. La joie fut générale quand on ne la vit plus. Le lendemain, j'allois envoyer fçavoir quand elle partiroit. Elle vint d'un air triomphant: je vous ai tenu parole, me ditelle; regardez-moi. J'en eus le courage. Elle avoit tous ses diamans, un habit verd & jaune; sa parure étoit du plus mauvais goût: elle etoit plus laide que la veille. Comment avez-

vous donc fait, Madame, lui dis-je? Hier. sur mon honneur, il étoit moins impossible de jetter sur vous quelques regards. J'en conviens, reprit-elle: hier j'avois moins d'attraits; & cependant vous m'aimiez déjà. Furieux de ce qu'elle osoit le penser, je lui soutins le contraire. Tant-pis, reprit-elle, car vous m'épouserez, s'il vous plaît. Parbleu. Madame, interrompis - je brusquement, il n'en sera rien. - Ecourez-moi, cher Puce; je vous aime. - Eh bien! que voulez - vous que j'y fasse? Je n'aurai pas pour vous la moindre complaisance; voilà ce qui est sûr. Je sçais que l'on m'aime, malgré qu'on en, ait; c'est le sort de presque toutes les Femmes : mais ne vous avisez plus de vouloir être la mienne. J'aimerois mieux..... aboyer éternellement, je vous le déclare; & cependant j'ai cette musique en horreur. Mais vous êtes - vous imaginé m'amener là? Le Génie Puce n'est fait pour vous aimer, ni pour vous craindre: entendez - vous, Madame! Il est clair, me dit Sempiternelle, que vous êtes prévenu contre moi. Vous me plaisiez : n'en parlons plus. Cependant, arrangez-vous pour me trouver, dans la journée, un mari à votre Cour. Vous avez le commandement beau, repris-je: je veux bien vous proposer; mais

qu'on ne me demande point conseil.... Il est incroyable au moins que le démon du mariage vous possede assez, pour vous avoir fait prétendre à moi-même. C'est que je ne serois pas fâchée, me répondit Sempiternelle, d'avoir encore quelques enfans. Les miens me déplaisent; ce sont des Sages, je les ai mis enjacquette: &, quand j'en serois contente, pour le cœur d'une Mere, ce n'est point assez que huit cens enfans : j'en veux bien plus. Miséricorde, m'écriai - je! huit cens! Allez, Madame, vous cacher dans votre appartement pendant que je ferai publier, à son de trompe, qu'il vous faut un mari. On ne parlera point de votre postérité : c'est bien affez de votre personne. S'il y a quelque couleur qui puisse vous aller un peu mieux, que le jaune & le verd, vous ferez bien de la prendre pour l'entrevue. & puis une grande plume qui vous cache la moitié du visage, Je la fis dîner toute seule: je lui mandai que cela étoit nécessaire au succès de la publication : car je n'ai point de reproches à me faire; je m'y intéressois assez. Quoique la vanité de m'épouser fût impertinente de sa part, son amour pour moi marquoit du goût. N'importe: les crieurs s'égofillerent inutilement. Mez Sujets, qui sont tous des gens sensés, firent

des sauts en arrière. Sempiternelle ne vouloit pas le croire. J'eus le procédé de quitter une contredanse, pour aller l'assurer que rien n'étoit plus vrai. Jamais Femme n'a été si en: colere, ni si désolante à envisager : mais: tout d'un coup elle s'appaisa, & d'un air tranquille: Prince, me dit-elle, donnez-moi la main; je veux aller au Spectacle. Déterminé à la faire partir le soir même, je me résignai à la conduire. Je voulois, par attention pour le Public, & par égard pour elle, la merrre. en loge grillée; il n'y eut pas moyen : elle. s'établit dans la mienne. Lorsqu'elle y parut, tous les Hommes, à l'instant, sortirent de la falle du Spectale. Ces Dames que vous voyez avec des parasols, mirent des éventails devant leurs yeux. Sempiternelle, alors, leur lança un regard que je trouvai fignificatif. j'allois leur commander de ne toucher à rien de ce qui leur seroit présenté par la Fée : elles n'en ont tenu compre. Zélide étoit auprès d'elle, & faisoit toutes sortes de mines, quoique je lui fisse figne de ne faire semblant de rien. On jouoit une Tragédie fort attendrisfante. C'est un Sultan adoré de ses Femmes: il en a plus de mille, & les aime toutes pafsionnément. Au premier Acte, il leur tient des discours fort rendres : elles y sont trèsfensibles. Au second, il devient sombre; on s'inquiéte. On apprend avec douleur, au troisieme, qu'il est enragé. Le quatrieme se passe en combats, de sa part, pour ne point mordre ses Maîtresses; en générosité. de la leur, pour s'y exposer. Au dénouement, il les mange l'une après l'autre, & se condamne, pour punir son forfait, à se laisser mourir de faim. Depuis le commencement du troisieme Acte, Zélide n'avoit interrompu ses sanglots, que pour se récrier fur l'intérêt & le grand tragique de la Piece. Pas une Femme qui ne fondit en larmes; moi-même j'étois ému. Pour me distraire. j'allai danser une Allemande sur le grand escalier de la Salle de mes Spectacles. En mon absence, Sempiternelle dit à Zélide, que ses larmes ont effacé son rouge. Avec empressement elle cherche sa boëte à mouches, & ne la trouve point. Elle demande à Sempiternelle la sienne: elle se regarde, remet du rouge: ce rouge lui paroît admirable; le bruit s'en répand, la boëte passe de mains en mains. Un soin si important sit oublier mes conseils. Tout-à-coup, j'entends des cris fort extraordinaires: je rentre; je ne trouve plus que. des Perroquets, & Sempiternelle en chauvesouris, qui s'envole, en proférant ces mots.

### ET ZULMENIE.

Génie Puce, je pars, vengé de tes refus, de ton Peuple incroyable autant qu'insolent, & des Femmelettes de ta Cour.

Je sautai bien haut, pour lui dire qu'elle étoit moins laide en chauve-souris; que si elle pouvoit l'être toujours, & rendre à ces Dames leurs visages seulement, je lui trouverois un Mari: elle disparut.

Je ne savois que faire de la désolation de l'Assemblée verte: je grondai beaucoup. Il devoit y avoir un bal. Les Danseurs arrivent; vous jugez s'ils danserent & s'ils furent contens. Ces Dames ne se calmoient point. Je fis appeller leurs voitures, pour qu'elles se tranquillisassent : leurs gens, sans les reconnoître, leur porterent la queue, au hasard. Il fallut mes ordres, pour qu'on les reçût chez elles. Celles qui avoient des Maris, devinrent pour eux bien plus caressantes : ils en étoient impatientés. Les Amans n'entendoient plus que des reproches. Moi, qui les déteste, moi-même, on m'en accabloir. On avoit beau leur porter du chenevis; elles crioient toujours. Il fut question de les mettre en cage; je m'y opposai : elles me faisoient compassion. J'espérois alors qu'on pourroit les faire un peu danser : les Maîtres y perdirent leur latin. Mes Sujets voyant

qu'elles étoient sans ressource, tous, excepté ceux que leurs charges attachoient à ma personne, me demanderent la permission de voyager. J'y consentis. Charmés de ce qu'ils alloient voir des Femmes, ils partirent avec une joie & des sauts démesurés. Le jour de leur départ,

j'annonçai le mien pour le lendemain.

Zélide étoit alors sur une Ottomane, où elle tâchoit de se donner des graces. Prince, me dit-elle, en me serrant la main avec sa patte. ce qui me choqua beaucoup, nos infortunes peuvent finir. Quant au discours qu'elle me tint, elle vous le racontera. Zélide sit alors un cri de joie, qu'elle ne crut pas aigre, pour marquer sa reconnoissance de ce qu'on vouloit bien la laisser parler. Puce se mit presque en fureur. Quelle maudite habitude, s'écria-t-il! Si je n'étois pas un Génie, elle me feroit perdre patience. Oh bien, pour vous apprendre à crier sans savoir pourquoi, car je parie que vous êtes tres-contente, vous danserez tout-à-l'heure une Angloise avec moi. Vous allez voir, dit - il aux deux Génies, comme elle s'y prend. Zélide ne s'en défendit point : elle avoit une baigneuse avec des rubans couleur de rose, qui la rassuroit fort. Cependant le Génie Puce, après s'être bien tourmenté, pour lui faire faire

quelques passes, la laissa dandiner toute seule. A propos, s'écria-t-il, en s'approchant de Volsidor, je savois bien que j'avois quelque chose à vous dire. Je ne vous ai point appris la grande nouvelle, la nouvelle du monde la plus intéressante. Il a paru, depuis peu, à la Cour de Céleste, un chef-d'œuvre de la Nature, une jeune Mortelle, une Déesse, un Ange!... Zulménie, interrompit Volsidor, avec un trouble qui fut apperçu de Zélide; car elle avoit toujours la fantaisse de l'aimer, c'est-à-dire, la prétention de lui plaire. Comment diable favez-vous fon nom, reprend Puce? Volsidor s'étoit déjà repenti de son imprudence. L'amour l'avoit fait commettre; l'amitié la répara. Splendian infinue adroitement que ces choses-la se savent par la renommée : il assure même qu'il verra bientôt cette merveille, & qu'il part pour la Cour de Céleste. Pour moi, poursuivit Puce, il faudra bien que j'y paroisse. Céleste est si belle! on dit que Zulménie ne l'est pas moins, Je ne peux pas me dispenser d'une visite...-Et Zulménie, demande Volfidor, dit-on qu'elle foit très-gaie? - Presque autant que moi. Quand je vous dis qu'elle est charmante! quel coup de poignard pour Volsidor! Si vous voulez cependant que je vous parle vrai,

continua-t-il, je ne me suis pas informé de son caractere. Elle est jolie, voilà l'essentiel; & elle me distinguera. J'espere que vous n'en doutez point. Ecoutez, dit-il, en prenant Volsidor à part: Splendian, n'est-ce pas, est fait pour plaire? sa figure est très aimable ? Zulménie, sans doute, lui donnera quelque préférence. Vous croyez, demande Volsidor, avec inquiétude! - Si je le crois! j'en suis très-persuadé; mais ce ne sera, sur ma parole, qu'en mon absence. Tenez : vousmême, quoique vous foyez charmant, avezvous pu l'emporter sur moi? Zélide m'a confié votre amour & ses rigueurs. A propos, voudrez-vous bien que ces Dames m'attendent à votre Cour? je vais courir, j'y repasserai avant d'aller chez Céleste; & je vous avoue que je serois ravi d'être quelque temps sans les voir. Mais, comment ferons-nous pour déterminer Zélide à se passer de moi? En cas qu'elle y consente, vous permettez donc que les autres vous restent. Volsidor, à qui il parut plaisant de faire persécuter Splendian par Zélide qu'elle prendra pour lui, puisqu'il va avoir ses traits, promit à Puce d'obtenir cet effort de sa fidelle Zélide. Eh bien, ditelle alors, parlerai-je enfin? on me demande la continuation de notre histoire. Au lieu de cela,

#### ET ZULMENIE.

177

cela, on me fait danser, & l'on m'excede de l'ennuyeux éloge d'une personne dont tout le monde ici raffole, sans la connoître. Je pense qu'il est tems que l'on m'écoute. A la bonne - heure, dit Puce: mais ayez donc pour agréable d'abréger beaucoup le discours que vous me sites, car je me souviens qu'il me mit au désespoir. Elle s'adressa à Volsidor.

Après quelques réflexions, que le Prince approuva, je l'assurai que s'il venoit à votre Cour, & qu'il nous permît de le suivre, vous étiez trop puissant pour ne pas détruire, d'un mor, l'ouvrage inoui de Sempiternelle; & trop généreux, pour nous laisser comme nous sommes: il en convint. Nous partîmes, à sa suite, dans des désobligeantes ailées. Nous apprimes, dans les airs, que vous aviez daigné descendre chez les Mortels; nous y fûmes bien-tôt. Nous vous cherchâmes pendant une éternité. Le Prince Puces ennuyoit mortelle+ ment, & nous-mêmes, nous n'avions guere de plaisir que celui de sa présence : il nous fut enlevé dans une forêt, qui n'est qu'à quelques lieues de la Capitale des États du Roi Cirron. Il y chaffoit, accompagné de la Reine Citronnette: C'est bien la Majesté la plus érrangement brune, qui soit au monde! Elle étoit vêtue en Amazone, chamarrée de rubans jaunes, ainsi que le Roi Citron, & montée sur un cheval qui avoit, en vérité, presque aussi mauvaise grace qu'elle. Le Génie Puce ne s'apperçut pas de sa gaucherie; il la trouva même assez bien. Avant qu'il l'eût pensé, elle le croyoit; car elle paroît excessivement vaine. & elle le devint davantage, lorsqu'il lui eut parlé d'une maniere plus positive. Leur conversation s'animoit de plus en plus, & la chasse aussi. Nous les perdîmes de vue, ainsi que leur suite. Nous restâmes seules, avec nos désobligeantes, très-bien nommées alors, à l'entrée de la nuit, au milieu d'une forêt. Nous ne pûmes nous dispenser de nous évanouir les unes après les autres, afin de pouvoir nous donner des soins; & pour reprendre des forces, nous nous endormimes avec un courage qui doit nous faire honneur. Nous espérions que le Génie reviendroit le lendemain : il ne parut point. Bon! vous me rappellez, dit Puce, que, ce jour-là, j'avois un entretien fort vif avec Citronnette; & j'étois trop conrent de sa conversation, pour la quièter. Nous résolûmes, continua-t-elle, d'aller vous retrouver à la Cour de Cirron: cependant, nous n'en scavions point le chemin. Comment faire ? C'étoit bien la forêt la plus déserre que

# ET ZULMENIE. 179

celle où vous nous aviez laissée! Excepté le jour de la chasse, nous n'y avons apperçu que deux petites personnes, qui paroissoient se croire jolies: cela nous fit pitié; & nous leur dîmes le contraire, par intérêt pour elles. Volfidor se ressouvint alors de Rosalide & de Zelmis. Je les ai rencontrées, Mesdames, interrompit - il; mais sûrement vous ne les avez pas bien vues. Je ne connois de plus charmant, que la seule.... Voilà comme elles sont, dit Puce; & puis, voyez un peu si elles pourront se tirer de cette forêt. Ne voilà-t-il pas une heure qu'elle en parle? Vous nous y avez retenues long tems, reprit Zélide, qui auroit bien voulu pouvoir sourire; car elle s'étoit attribué les derniers mots de Volsidor. Nous en fortimes enfin; &, comme nous vous cherchions au hazard, nous tombâmes, par bonheur, chez de très-grands Hommes, qui nous dédommagerent un peu des frayeurs de notre solitude, & des inquiétudes de votre absence. On les appelle les Quadrupedes; &, sans nous arrêter à l'étymologie de leur nom, ce sont des gens qui m'ont paru essentiels, considérablement instruits, & d'une taille très - avantageuse. On me dira qu'ils négligent trop le soin de leur parure, que rien n'est plus bizarre que leur habillement, qu'enfin, ils ne sont pas assez occupés de plaire; mais ils rachetent ces très - médiocres défauts, par des qualités rares, un esprit vaste, des réflexions à perte de vue, & une éloquence désespérante. Ils ont composé une foule de volumes, dont ils m'ont lu les titres: je ne connois rien de plus beau que ces ouvrages-là. En honneur, car vous sçavez bien que je ne flatte gueres, ce sont des abimes d'érudition. Notre admiration ne finissoit plus; nous étions sous le charme. Ils dénigroient les autres Femmes avec une bonhommie si intéressante, avec une finesse, une fagacité, une raison & un tact qui nous enchantoient. Pour moi, quand ils étoient sur ce chapitre, j'aurois été des siecles à les écouter : & cela, pourquoi? c'est qu'ils y mettoient beaucoup de Philosophie. En démélant notre supériorité, ils nous révélerent le secret de la leur; & ils nous apprirent... Ma foi, dit Puce. ils auroient mieux fait de ne vous rien apprendre. Je ne crois pas qu'il m'arrive de vous admirer. Avez-vous cru parler à des Quadrupedes? En vérité, je préférois votre autre jargon à celui-là. Votre maniere de raconter n'a rien de piquant; &, Dieu merci, elle n'est pas laconique. Est-ce que vous ne pouviez pas dire, en deux mots, qu'en voyageant, pour

# ET ZULMENIE, 181

me chercher, vous aviez fait quelque séjour chez des Raisonneurs; que vous leur conveniez fort, parce que vous étiez des Perroquets; qu'ils vous écoutoient, parce que yous faissez leur éloge? A la rigueur, vous auriez pu ajouter encore, que, quand je suis venu vous rerrouver chez ces gens-là, pour vous amener ici, j'ai été confondu de l'obscurité de votre ramage. Au surplus, comment avezvous pu les croire d'habiles gens? Ils s'ajuftent à faire trembler : ils ne sçavent seulement pas se tenir sur leurs jambes: & vraiment, quoique je m'intéresse fort peu à Doguinette, je suis presque fâché qu'elle se soit obstinée à rester avec eux. Est-ce qu'elle a éprouvé une seconde métamorphose, demanda Volsidor? Assurément, répondit Puce! Elle étoit au Spectacle, où elle se cachoit tant qu'elle pouvoit, de peur que Sempiternelle ne la vît; & effectivement, elle n'en fut point apperçue. Mais, ne s'avisa-t-elle pas de mettre de ce rouge? Elle ne s'en fut pas plutôt barbouillée, qu'elle devint comme les autres. Doguincourt, qui l'aime encore, beaucoup plus qu'il ne faudroit, heureusement n'étoit point alors à ma Cour: mais je sçais qu'il y est revenu, & qu'il en est reparti pour courir après elle. Volsidor, affligé de ce qu'il

M iij

n'étoit point guéri d'une passion ridicule, crut cependant qu'au lieu d'en parler, il falloit rendre aux Perroquets leur premiere figure. En consequence, il toucha de son anneau enchanté toutes les boetes à rouge que ces pauvres Perruches portoient, en cas de beloin, dans leurs facs à ouvrages; & en même tems, il ordonna, pour leur éviter le désagrément de paroître avant leur toilette, qu'on les conduisit dans des Cabinets de la plus grande élégance, où elles trouverent de superbes habits, des plumes de toutes les couleurs, des essences de toutes les sortes, & Iur-tout, des pyramides de coëffures à la dernière mode. Elles avoient fait tant de bruit pour remercier Volsidor, que Puce en étoit encore tout scandalisé; mais, lorsqu'elles revinrent, ce furent bien d'autres transports de joie & de reconnoissance : il n'y avoit que Zélide qui ne parut point. Puce n'en étoit pas alarmé; il sçavoit bien qu'il lui falloit plus de tems qu'à une autre, pour que sa beauté fût présentable. Elle rentra enfin dans une colere horrible, & se cachant avec son mouchoir: A qui en a-t-elle encore, s'écria Puce? Otez donc ce mouchoir, que je voye un peu comment vous êtes. Ce qui fâchoit Zélide, c'est qu'ayant recouvré un visage assez conve-

nable, il lui restoit encore le nez d'un Perroquet. Comme elle avoit mis du rouge de Sempiternelle, la premiere, & qu'elle lui avoit particulierement déplu, le charme étoit plus difficile à rompre. Si Volsidor l'avoit sçu plutôt, ce n'eût été rien; mais, instruit trop tard. malgré la peine qu'il se donna, le nez tint bon: il ne put que lui ôter son bec. Soyez tranquille, lui disoit Puce; il n'y paroîtra pas beaucoup; & au fait, vous serez admirable pour jouer les Princesses tragiques. Vous sçavez bien que c'est votre fureur: on est sujet à avoir un pied de nez dans ces rôles-là D'après le costume de votre physionomie, qui est vraiment majestueux, je ne m'opposerai plus à cette fantaisie, quoiqu'elle soit lugubre, comme tous les diables. Je vous laisserai vous demener toute seule aux premiers Actes, & je viendrai vous applaudir au dénouement. Il dit ensuite à l'oreille de Volsidor: je la console; mais, ma foi, je ne l'emmenerai point. N'allez-vous pas, comme nous en fommes convenus, leur proposer de demeurer à votre Cour? C'est la plus brillante de l'Univers; & sûrement, au plaisir près qu'elles ont à me voir, elles sont trop heureuses, que vous vouliez bien qu'elles y restent. Je suis attendu par Citronnette, leur dit-il, très-haut; j'y serai

peu : je reviendrai offrir de nouveaux remercîmens à Volsidor, avant d'aller me mettre aux pieds de Céleste. Vous seriez fatiguées de me fuivre. Vous vous ennuieriez dans mes États: grace à votre accident, ils sont déserts. Ces Dames devroient, interrompit Volsidor, embellir les miens jusqu'à votre retour. Toutes accepterent; & Zélide, en dépit de son nez, trouva le secret d'exprimer sa joie. Puce leur sçut bon gré de leur courage, & partit gaîment, car il avoit en aversion le pathétique des adieux. Après son départ, & quelques fimagrées de la part de ces Dames, qui lui avoient paru de la douleur, elles afferent bien vîte prendre possession des appartemens qui leur étoient destinés dans le Palais de Volsidor. Dès qu'il fur seul avec Splendian, fans s'amuser à parler de ce qu'ils venoient de voir & entendre, ( d'un feul regard ils s'étoient tout dit ) ce fut de leur métamorphose dont ils s'occuperent. Une vapeur légere & brillante les dérobe tout-à-coup aux yeux l'un de l'autre. Elle se dissipe, & Volfidor paroît sous la figure de Splendian, comme Splendian sous la sienne. L'amitié s'applaudit; l'Amour triomphe: ils présidoient au mystere. Nul n'y est admis que le Génie Ortame, & un grand Seigneur de

185

la Cour de Splendian; c'étoit son Confident, fon Favori: on le nommoit Urbek. Ortame & lui changent aussi de figure. Sous celle d'Urbek, Ortame accompagne son Souverain chez Céleste; & sous la figure d'Ortame, le premier reste près du faux Volsidor, qui promet à l'Amant de Zulménie de commander dans ses Etats jusqu'à son retour, tandis que ses véritables Sujets vont le croire à la Cour de Céleste. Trompée par l'apparence, déja sa suite n'attend que son départ. Après tout ce que se peuvent dire deux Amis également reconnoissans, lorsque l'un doit à l'autre, ils se quittent. Volsidor, devenu Splendian, est emporté dans les airs avec une rapidité incroyable. & trouve encore fes Coursiers trop lents pour son impatience. Ortame, sous les traits & la figure d'Urbek, est seul témoin & dépositaire des alarmes du Monarque qu'il aime. Qui pourroit exprimer son désordre, son agitation, tout ce qu'il craint, tout ce qu'il espere; son effroi, fes tourmens & son bonheur? Il va revoir ce qu'il adore. Bientôt il touche les confins des Etats de Céleste. Depuis quelques jours, l'arrivée de Splendian y étoit annoncée par la Fée: c'est une nouvelle pour toute la Cour, excepté pour Zulménie. L'impatience

de le voir, l'éloge de ses graces & de ses qualités l'importunent. Que lui importe qu'il vienne, qu'il soit aimable? Ce n'est point son Amant qu'on admire; ce n'est point lui qu'on attend. Le jour que Splendian doit paroître, Céleste elle-même préside à la parure de Zulménie. Beaucoup de diamans, sur un grand habit d'une étoffe brillante, argent & lilas, ajoutent à son éclat, mais non à sa beauté. A l'heure où le cercle s'ouvre, elle entre chez Céleste. On ne l'a encore vue belle que de ses propres charmes: l'envie d'un sexe redouble; l'admiration de l'autre ne peut augmenter : elle y est également insensible. Des souvenirs charmans, le seul bien qui lui reste, remplissent son cœur. Sa mélancolie, le sentiment qui se peint dans ses yeux, décélent le trouble qui l'agite; & son ame, en proie aux regrets, ne peut se reprocher le sentiment qui les fait naître. On annonce Splendian: il paroît. Jamais l'accueil de Céleste ne fut, à la fois, plus riant & plus affectueux; mais ce que Volsidor doit à ses bontés, l'étrange fituation où il se trouve, Zulménie qu'il voit, lui ôtent le pouvoir de rien exprimer. Étonné lui-même de son bonheur, il oublie que, dans ce moment, tous les regards sont fixés sur lui. Les charmes qu'il contemple, sa Maîtresse, sa

belle Maîtresse, plus éblouissante que jamais, qu'il ne peut aimer davantage, qu'il croit toujours aimer plus, Zulménie est devant ses yeux; ils sont prêts à le trahir. Qu'elle est loin de croire Zuma si près d'elle! Qu'il lui en coûte, pour ne pas tomber à ses pieds! Enivré d'amour, il le renferme. Rompt-il le filence? Il craint de s'adresser à elle. Veut-il lui parler? sa voix expire. Ses regards, qu'il contraint, sont toujours ramenés vers elle. Il commence enfin à subir le supplice auquelil s'est condamné, celui de ne paroître qu'un inconnu à celle qu'il idolâtre, de ne desirer, de ne vouloir, de ne souhaiter que son indifférence : tels ont été ses vœux; mais il en gémit, & ne se repent point. Au milieu de ses peines, que de plaisirs! que de jouissances parmi ses privations! il savoure, à longs traits, le bonheur de voir Zulménie; Zulménie, qu'une Cour brillante paroît ne point distraire, que les adorations environnent; Zulménie, faite pour enchaîner les Mortels, les Génies, les Dieux, l'Univers, & que peut-être Zuma seul occupe! cette idée le confole, le ravit : l'Amour lui prête des graces nouvelles. Zéphirine, qui ne fait point dissimuler, le trouve très-joli & infiniment aimable. Elle le dit, tant qu'elle peut, à Zulménie, qui ne l'entend pas, qui ne remarque, ni Splendian, ni l'impression qu'elle a faite sur lui, ni même le dépit qu'en ont les autres Femmes. Il parvient cependant à s'approcher d'elle, &, d'une voix tremblante, hasarde quelques mots dont elle est frappée. Son désordre, je ne sais quelle tendresse dans fon organe; un accent de l'ame, un rapport inexplicable qui n'est apperçu que par elle, se fait sentir à son cœur : elle le regarde avec moins d'indifférence, & le Génie commence à trembler. Il vante ses attraits, avec cette chaleur, cette vivacité, cet enthousiasme de l'Amour, bien éloigné de la fadeur des louanges. Elle l'écoute, & il trouve qu'elle ne devroit pas l'écouter. Elle retombe bientôt dans une rêverie profonde, & il est sur le point d'interprêter encore cette rêverie à son désavantage. Cependant un moment de réflexion le tranquillise: plus heureux, il redevient plus aimable. La séduction de son esprit, l'expresfion de ses regards, les graces de son langage, font involontairement soupirer Zulménie; & ces soupirs désolent celui qui en est l'objet. Elle arrête sur Volsidor que je n'appellerai plus que Splendian, de beaux' yeux qui peignent une forte d'intérêt. Il ne tient pas à cet intérêt-là : il devient d'une morne affreux; uue douleur vraie se peint dans sesregards, au point que Zulménie sem-

ble en être inquiete, ce qui acheve de le désespérer. Plusieurs jours se passent dans les. mêmes alarmes. On ne lui parle que des perfections & de la tristesse étonnante de Zulménie. Il soutient très-sérieusement que cette tristesse l'a point frappé; qu'elle est, au contraire, fort gaie; & en effet, elle sourit quelquefois aux choses que dit Splendian, sans se douter que son sourire puisse causer de si mortels chagrins. Mais rien n'afflige autant le Génie & ne le surprend davantage, que de ne jamais entendre Zulménie prononcer le nom de Zuma: il voudroit apparemment qu'elle le dit à toute la Cour. Veut-il s'assurer si elle y pense? Les moyens lui font interdits. Ayant changé de forme, il ne lui est plus permis d'être invisible : ainsi l'ordonnoit l'Amour. Adieu les consolations, les priviléges de l'invisibilité. Combien il regrette les jours, où jouissant de tous les plaisirs, ne craignant point de Rivaux, ne connoissant point le supplice de la jalousie, il étoit si loin de prévoir les maux, les craintes, & les inquiérudes qui le déchirent! quand il s'en plaint à Céleste, elle ne daigne pas même le rassurer; & rien ne le satisfait, ni l'ami tié, ni l'Amour. L'Amour! comment osoit. il s'en plaindre? C'est à ce Dieu qu'il doit

tous les vœux secrets de Zulménie. Un jour que les deux Nymphes, Osiris & Céleste, étoient seules, & loin des importunités de la Cour, Zulménie, avec une sorte d'embarras, vint demander à la Fée si elle ne trouvoit pas que Splendian, quoique bien moins aimable que Zuma, s'exprimoit quelquefois comme lui : fi elle n'avoit pas remarqué que, dans certains momens, c'étoit la noblesse de son mainrien, quelques-unes de ses graces, même son regard, quoiqu'il n'eût pas d'aussi beaux yeux? Ce qu'il y a de sûr, ajouta-t-elle, c'est qu'il soupire tout de même. Céleste désapprouva fort cette idée, & sur-tout sa prévention pour un Mortel très-inférieur à Splendian. La Fée paroissoit croire que peut-être Sincere, moins éloignée de l'hymen que de l'Amour, la verroit unie sans peine à ce Génie. Elle se récrie avec effroi : ce qui la rassure, c'est qu'il ne peut parrager le Trône avec une Mortelle. Célefte, avec un peu de malignité, soutint qu'il étoit capable de l'aimer assez, pour la présérer même à l'Empire. Elle faifoit valoir beaucoup les avantages de l'immortalité, qu'en épousant Splendian, elle parrageroit avec lui. Ah! grands Dieux! puisque Zuma n'est qu'un Mortel, elle seroit mon supplice. Zéphirine;

que tout cela impatientoit, quoique plus férieuse & moins parlante depuis quelques jours, ne put s'empêcher de demander à propos de quoi on lui feroit épouser Splendian malgré elle? qu'il ne s'étoit point expliqué; qu'on ne devoit point unir deux personnes, quand l'un ne disoit rien, & que l'autre ne le vouloit pas, & qu'enfin... elle alloit poursuivre: mais Céleste la remercia tant de ce qu'elle vouloit bien l'éclairer, qu'elle la fit rougir & taire. J'ai dit qu'Osiris étoit présente à cet entretien. La Fée, comme de raison, la traitoit avec toute la distinction imaginable; mais, malgré les sentimens qui les attachoient l'une à l'autre, malgré sa tendresse pour les deux Nymphes, elle n'avoit consenti de rester à la Cour de Céleste, qu'à condition de n'y paroître qu'aux heures de solitude & de liberté. Des réflexions trop douloureuses l'arrachoient au tumulte & aux amusemens. On doit juger si elle fut contente de l'indiscrétion de Zéphirine, à l'éducation de laquelle elle avoit bien voulu présider. Elle se préparoit à lui dire toutes les choses convenables, lorsqu'elle est interrompue par une Esclave qui apporte une Lettre à la Fée : elle est de Mélide, de Mélide heureuse, réunie à son Amant, qui rend graces à Céleste, qui est pénétrée de

ce qu'elle doit à Volsidor. Il lui a rendu Zélidan, & un Pere vertueux. Ce Génie adorable l'a rétabli sur le Trône il est le bonheur de ses Sujers & celui de sa fille : elle ne forme plus qu'un feul desir. Zulménie & Zéphirine font un cri de joie. Osiris paroît émue, tombe sans connoissance. Céleste & les deux Nymphes volent à son secours; leur attachement éclate pour Osiris. Que leur douleur est vraie! Elle reprend ses esprits, les rassure. Céleste leur dit de s'éloigner; & c'est avec bien de la peine qu'elles obéissent; mais bientôt le retour d'Osiris, un air de satisfaction qu'elles ne lui ont jamais vu, remettent le calme dans leur ame. La fienne est trop sensible, pour que leurs mouvemens lui échappent : ils l'attendrissent. Elle paroît. avec effort, renfermer un secret. Vous que je regarde comme mes Enfans, leur dir-elle. peut-être vais je commencer d'être heureuse; mais je ne connoîtrai point le bonheur, si je ne jouis du vôtre, Zéphirine, & sur-tout Zulménie, lui disent les choses les plus intéressantes. Mais Osiris ne peut aimer davantage l'aimable Fille de Sincere; & c'est avec douleur qu'elle prévoit que sa Mere & l'Amour lui causeront bien des peines. Pour Splendian, il cherche, il redoute & il souhaite l'occasion

l'oceasion de lui parler sans témoins; rien n'est plus difficile : elle ne quitte point Céleste. Il ne la voit qu'au milieu d'une Cour nombreuse, ou du tumulte des Fêtes. Elle voudroit bien qu'on la dispensat de s'y montrer : la Fén exige qu'elle y soit & qu'elle les embellisse, Elle y paroît distraite, inattentive, rêgeuse, mais Splendian est distingué, & Volsidor est malheureux. Presque tous les Génies de l'Univers sont accourus à la Cour de Gélesse; bruit d'une seconde merveille. Tous, quoique prévenus de sa beauté, en ont été surpris; tous l'adorent en secret, n'osent espérer, ni se plaindre, ni se déclarer que par leur soins. Ils ne peuvent porter envie qu'au seul Splendian; & il est, plus qu'eux tous, jalous de lui-même. C'est à Zulménie que s'adressent tous les hommages. Splendian, quoiqu'i tremble de lui plaire, s'occupe de lui procurer des plaisirs : le gout, la magnificence, l'amour président aux Fêtes qu'il lui donne, Mais combien celles que donnoit Zuma, sous le voile du mystere, & dont on ne le soupçonnoit pas d'être l'Auteur, avoient plus de charme pour Zulménie! Tour le rappelle à son cœur, & sur-tout Splendian. Dans le bal paré le plus éclatant, ils venoient de danser ensemble: elle avoir paru y prendre une sorte

## igi TVÖESIDOR

de plaifir; & il en est si piqué, qu'il jure, au fond de son cœur, de ne jamais de sa vie redanser avec elle. Le plaisir qu'avoit eu Zulmenie, lui donne une humeur dont elle s'apperçoir malheureusement pour lui. Elle lui en demande la cause; & il la quitte sans lui répondre. Il fut même tres-long-tems lans ofer s'approcher d'elle. de peur qu'elle ne vint à lui parfer d'une maillere trop obligeante: cependant il la regarde de loin, & ses regards sont furieux, quand il rencontre les siens. Décidement il ne veut plus jetter les yeux sur elle, pour tacher, s'il est possible, d'etre un peu moins malheureux. En le promenant dans la falle du bal, avec tine agitation extreme, il s'arrête vis-à-vis d'une glace; il le trouve charmant, & le voila courrouce contre le vilage qu'il a pris : il n'y peut plus tenir, & lort dans l'état le plus violent qu'on puisse imaginer. Comme il attribue tous ses malheurs à ce maudit vilage, dont il n'avoit que faire, il revient avec un malque, 🗞 va s'affeoir, d'un air confiant, auprès de la Maîtresse; car il se flatte, que, pour cette fois, elle lui fera la faveur de ne pas prendre garde à lui; mais elle le reconnoît, & ils'en plaint avec tant de chaleur, tant d'amertume & de marques d'affliction, qu'elle croit qu'il devient fou. Elle n'en a que plus de plaisir à

penser, à croire, à se dire à elle-même, qu'il n'y a de raisonnable, ou plutôt, de parfait, que le Mortel charmant qu'elle préfere à tout; & c'est ce Mortel préséré, qui, sans qu'elle le sache, est le plus injuste des Génies. On imagine bien qu'il passa la nuit la plus cruelle & la plus agitée. Tout le fuit à la fois, le repos, l'espoir, & jusqu'aux douces erreurs du sommeil. Y succombe - t - il quelques instans? Ce ne sont plus des illusions enchanteresses qui l'enlevent à luimême. Des songes affreux lui sont regretter les horreurs de son incertitude : il voir, il croit voir Zulménie infidelle, ne se rappellant qu'elle daigna l'aimer que pour le plaindre; Zulménie parjure à ses sermens. l'accablant de sa pitié; coupable, ingrate, adorée. belle encore dans les bras de Splendian. Quel supplice! Quel spectagle! L'Amour le force d'en être le témoin. Le Dieu qu'il sert, la Maîtresse qu'il idolâtre, l'Ami qu'il aimoit, tout le trahit. Sa fureur est extrême : son amour l'est davantage. Ces images cruelles s'évanouissent; mais l'impression reste au fond de son cœur; il ne gagne, à être réveillé, que d'être malheureux d'une autre maniere. Sa méramorphoselui dexient insupportable : tout l'accable. Il vole chez Céleste. C'en est fait.

dit-il, Madame, je ne puis plus suffire aux tourmens que j'éprouve. Ma fatale délicatesse m'a fait tout perdre, tout, excepté un sentiment qui me déchire, qu'on dédaigne, que je conserverai toujours, & qu'au moins je voudrois pouvoir oublier. J'avois une figure qu'on ne haissoit pas; j'en prends une autre, tout exprès, pour la faire détester. Je suis, à la fois, l'amant & le rival : j'aime Splendian; & voilà que ses traits me sont odieux, parce qu'ils ne le sont pas assez à celle que j'adore. Il ajoute que ses rêves ne sont rien moins que tranquillisans; qu'il fait aimer Splendian le jour, & que la nuit, il a le malheur de le voir le plus heureux du monde; que Zulménie le traite avec une distinction qui le désole; qu'elle a la rage de danser avec lui; qu'il la prie, vingt fois, pour voir si elle daignera le refuser une, mais qu'elle se garde bien de lui faire ce plaisir-là; que, s'il se masque, pour avoir un moment de satisfaction, elle n'est pas une minute sans le reconnoître. A tout cela, Céleste répond de l'air le plus calme. Cesang-froid désespere le Génie: il croit, il en jureroit même, que sa Maîtresse a fait des aveux à Céleste. La Fée l'assure, toujours tranquillement, qu'elle n'est point dans la confidence, que cependant il a des preuves si claires, &

des songes si décisifs, qu'elle-même ne peut se refuser à l'évidence. Elle dit ces derniers mots avec une ironie si marquée, que le Génie commence à se flatter un peu, qu'il pourroit bien, en effet, s'alarmer trop, & se faire, de ses craintes, des certitudes. Mais, comme il en revenoit toujours à prier Céleste de trouver bon qu'il se défît, au plutôt, d'une figure qui lui feroit perdre l'esprit, elle lui représente ce qu'il lui doit, ce qu'il doit à fon serment & même à Zulménie, puisqu'il lui restera, au moins, des doutes, s'il ne continue pas les épreuves; qu'à la vérité elles étoient peut-être folles, & presque toujours dangereuses; mais qu'une fois commencées. il falloit avoir le courage d'en voir la fin. Du courage contre les peines du cœur! Le Génie, qui en avoit plus qu'un autre, ne connoissoit point celui-là. Enfin, la Fée lui proteste, fort sérieusement, que si Zuma reparoissoit devant sa Maîtresse, avant d'être bien sûr qu'elle étoit digne de tous ses sentimens. jamais elle ne feroit à lui, de l'aveu de Céleste. Il promit donc, de s'armer de patience, & d'être lui-même son sléau, tant qu'il plairoit à la Fée que cela fût ainsi. Mais, s'écria-t-il, à l'heure qu'elle y pensoit le moins, ne jamais parler de Zuma! Concevez-vous cette obsti-

nation? Il me femble que rien n'est plus positif: c'est la marque d'oubli, la plus cruelle, la plus injurieuse, la plus insoutenable. Je parie qu'elle n'en parlera point. Ah! dans les jours de mon bonheur, dans ces jours où Zulménie, le plus charmant ouvrage de la Nature, n'obéissoit qu'à l'Amour, elle étoit loin de connoître cette réserve, qui prouve qu'on ne lui appartient plus. On se doute bien qu'il n'auroit pas fini de si-tôt, si le Génie 'Auguste n'étoit pas arrivé, & il n'étoit pas trop content d'être obligé de se taire, quand il avoit tant de choses à dire. Auguste étoit un Génie adorable, & joignant aux graces de la jeunesse, tout le mérite d'un âge plus avancé. On le voyoit peu dans les Fêtes, mais souvent chez la Fée, & presque toujours avec ses Ministres. Ses plaisirs étoient, le bonheur de ses Peuples, & la présence de Céleste, Pendant qu'ils éroient rassemblés, Zulménie, Zéphirine & Rosalide, inséparables, se disoient des secrets bien intéressans. Rosalide n'en avoit point; mais elle renfermoit dans son cœur, ceux des deux Nymphes: ils écoient devenus les siens. Zulménie parloit de l'injuste Zuma: elle aimoit à prononcer son nom; & c'étoit avec un trouble qui ne devoir être confié qu'à l'amitié. Les jours qu'elle paf-

### ET ZULMENIE.

soit sans le voir, lui sembloient éternels. N'osant espérer son retour, elle l'attendoit à tous les instans, Ses vœux, ses sentimens, ses regrets, ses craintes, n'avoient point d'autre objet que lui. Pour charmer son absence, pour tromper sa douleur, elle venoit de commencer son portrait: Zuma étoit trop bien gravé dans son ame, pour qu'il ne fût pas ressemblant. Fiere & plus enchantée de son ouvrage, elle le montre à ses deux Amies, qui se récrient également sur les charmes du modele & de la copie. Ce que je ne scausois concexoir, leur dit-elle, avec une sorte de mystere, c'est que Splendian, sans avoir un seul de ses traits, ait cependant mille choses de lui. Les larmes, alors, vinront aux yeux de Zéphiring. Zulménie s'en apperçoit: elle en fut inquiete. & lui en demanda la cause. Des qu'on eut vû qu'elle pleuroit, elle sanglotta: il faut bien vous en apprendre la raison, leur dit-elle. Comme vousle voyez, j'ai beaucoup de chagrin. Splendian, qu'on fera peut-être épouser à Zulménie, pe regarde qu'elle, ne me parle jamais, ne fonge pas à moi; & moi, je ne puis m'occuper que de lui Ma triflesse met d'une colere! Je n'en ai point contre Splendian : je ne wous en sime pas moins, ma chere Zulménie, Je défierl'Amour

## 486 VOLSIDÖR

îflême de nous défunir : c'est lui seul que je déteste. Nous ne versions point de larnies avant de le connoître. Sincere a bien raison de le hair. Il commence par donner des Fêtes fort sédulfantes; mais je vois qu'il est ne méchant. Qué je vous envie vos chagrins! Zuma est absent; mais, à son retour, je suis sure qu'il ne finira point de canser avet vous. Zulmenie tâche de consoler Zéphirine, & l'assure que Splendian ne fera jamais à elle. Rosalide se joint à l'intéressante Fille de Sincere, & jure que l'Amour ne la fera jamais souffrir que de leurs peines. Ne jurez de rien, disoit Zéphirine; puisque je suis sérieuse, moi, à qui cela est insupportable, vous pourriez bien le devenir auffi. Mais voità, tout a coup qu'elles apperçoivent que la Guenon des Femmes d'Ostris écoutoir, à la porte, leur convertation.

Il est bon de dire, en passant, que cette Guenon étoit inorrible Sempiternelle. Comme elle avoit un petit habit d'Arlequin, Zéphi-rine, niagré tous ses maux, ne pur jamais s'empéther de rire. Rosalide, qui se sentoit pour elle une aversion extreme, vouloit qu'on la remoyar: mais elle joignit ses deux mains gun air si supplimit, que Zulménie, par bonté d'ame, la ste alleoir, & même, depuis ce

jour, elle permettoit qu'elle vint quelquefois dans son appartement : elle étoit loin d'imaginer les suites fâcheuses qu'auroit cette complaisance. Pour Zéphirine, elle se sentit bien consolée d'avoir dit son secret. D'ailleurs. Zulménie lui avoit fait remarquer, par un de ces ménagemens délicats qui caractérisent l'amitié, que Splendian ne lui parloit pas autant qu'elle le croyoit bien, & que d'ailleurs elle savoit qu'il la trouvoit charmante. Cette remarque-là mit beaucoup de calme dans l'ame de Zéphirine. Il faut qu'on sache qu'elle étoit fille de la Fée Colere & du Génie démesuré. Il étoit si grand, qu'elle eut une peur horrible de son Pere, la premiere fois qu'elle le vit; mais elle l'avoit oublié, ayant été separé de lui, dès la plus tendre enfance. Colere, amie intime de la Fée Sincere, & la meilleure personne du monde, avoit des momens terribles; & dans ces momens-là, elle battoit la pauvre petite Zéphirine de toute sa force. Le Génie démefuré avoit beau vouloir ramener la paix: il effrayoit sa Fille, & n'en imposoit point à sa Femme. Les mêmes scenes se renouvelloient souvent. Un jour Sincere s'y trouya; elle dit à son Amie tout ce qu'elle pensoir, & entrautres, qu'elle agiroit prudemment, de renoncer à l'éducation de Zéphirine. Colere pensa étrangler la Fée: mais elle ne se mit pas autrement en sureur; &, comme Sincere avoit, sur elle, beaucoup d'ascendant, elle finit par lui consier sa Fille, qui sut élevée avec Zulménie. Elle se croyoit, ainsi que toutes les autres Nymphes, une Mortelle; &, ce qui est bien plus douloureux, une Orpheline. En esset, excepté elle & Zulménie, c'étoit la destinée de leurs jolies Compagnes; & elles devoient tout à la générosité de Sincere, car elle avoit d'excellentes qualités.

On desire peut-être de retrouver Splendian, & je ne demande pas mieux que d'y revenir. Malgré ses étranges convictions, & ses rêves alarmans, il eut, dans cette journée, un instant de bonheur. La faveur de Céleste honoroit les talens, & son sourire les encourageoit. Sur son Théâtre, dont l'avant-scene étoit soutenue par des colonnes de diamans, & dont un pinceau divin avoit tracé toutes les décorations, on représentoir, pour la premiere fois, une Tragédie très-intéressante: c'étoient deux Amans bien tendres, que l'on séparoit pour toujours. Zulménie fondoit en larmes; elle parut même oublier la Piéce, les Acteurs, & n'être plus qu'à la situation. Splendian étoit près d'elle. Avec quelle at-

#### ET ZULMENIE.

tention avide il suit & observe ses moindres mouvemens! Il jouit de sa sensibilité, recueille ses larmes. Il se flatte que Zuma en est la cause : son agitation est semblable à celle de Zulménie. Leurs regards se rencontrent, & ils soupirent ensemble. Les soupirs de sa Maîtresse alloient le rendre heureux : mais il ne peut lui pardonner d'avoir paru faire attention aux siens. Pour achever son infortune, elle lui dir, avec émotion, quelques mots sur l'attendrissement qu'ils éprouvent l'un & l'autre. Alors, en essuyant ses larmes, il soutient qu'il n'est point attendri; que la situation est fausse; que l'Auteur est froid, & les Acteurs sans ame. Mais Zulménie ne l'écoute plus, & paroît mettre si peu de prix à ce qu'il vient de dire, qu'il se passionne, tout d'un coup, pour l'ouvrage qu'il étoit sur le point de trouver détestable.

Après le Spectacle, Zulménie fut longtems plongée dans une rêverie profonde: rien ne pouvoit l'en distraire. Les événemens qu'elle venoit de voir, lui rappelloient tous ceux qu'elle avoit éprouvés, ou qu'elle avoit à craindre. Splendian s'approche & lui fait plusieurs questions, auxquelles Zulménie ne répond pas. Il fait insensible= ment retomber l'entretien sur le bonheur de deux ames unies par le même sentiment. Dans ce moment, il espéroit que Zuma obtenoit quelque souvenir. Vain espoir! silence cruel! pas un mot de Zuma. Il demande à Zulménie, & lui demande, en tremblant, si elle a été quelquefois témoin d'une féparation aussi douloureuse que celle qu'on a repréfentée; & si, par hasard, elle se rappelleroit les noms de ceux qui en avoient éprouvé les tourmens? C'est que, poursuit - il, il est de certains noms que l'on n'oublie jamais, quand une fois on les a prononcés: on aime à les répéter, on se plaît à les entendre; ils restent dans l'ame; ils n'en fortent pas; ils y portent le trouble ou l'ivresse; on les adore en secret, quelquefois même ils échappent, & rien n'est plus innocent que ces indiscrétions-là. Pour certaines personnes, par exemple, il en est un qui sera présent à toutes les heures, à tous les instans de la vie. C'est un nom trop sacré. pour que le cœur puisse l'oublier jamais; &. pour peu que vous vouliez le favoir, je sens qu'il me fera impossible de ne pas nommer Zulménie.

Et vous, Madame, & vous, ne me ferezvous aucune confidence? N'existe-t-il pas, dans l Univers, un seul nom que vous aimiez mieux qu'un autre? Zulménie, qui, jusqueslà, avoit paru ensevelie dans les réslexions, eut, à ces mots, la cruauté de sourire; & l'infortuné Génie trouva, dans ce sourire, tant d'ingratitude, qu'il n'avoit jamais cruêtre si sûr de son malheur.

Mais voici cinq des plus extraordinaires Puissances de toutes les régions magiques qui arrivent à cette Cour : la Fée Prudinerre est du nombre; la Fée des Forêts l'accompagne. Par crainte, elle se plie à l'humeur de Sempiternelle; & elle cede, par facilité, aux exigences de Prudinette. Subjuguée par tout le monde, entraînée malgré qu'elle en ait. presque jamais elle ne voit les personnes qui lui conviennent. Elle veut le bien, & ne le fait point : elle gémit du mal, sans avoir la force de l'empêcher. Quant à Prudinette, quoiqu'elle foit toujours fous le masque, en l'observant, on parvient à la connoître. Son regard est faux, sa physionomie dure, son affectation fatigante, Les Génies Archangelino. Oftentation & Circonspect sont à sa suite. Ostentation a des droits sur elle; elle en a sur Archangelino; & toutes les fois qu'elle paroît en public, Circonspect ne la quitte point.

Excepté ce dernier, parce qu'il est le Pere de Zulménie, Celeste sut assez mécontente de l'arrivée des autres : elle les reçut froidement, sur-tout Prudinette. Pour Splendian, il ne sut occupé que du Pere de sa Maîtresse, & lui marqua tant d'égards, de désérences, même d'intérêt, que Circonspect, après quelques remercimens, ne savoit plus s'il falloit suspendre ou continuer.

· A son aspect, Zulménie se sent prévenue en sa faveur. Lui-même la considere avec attendrissement : il la trouve ravissante, mais il n'ose le dire, ni s'informer de son nom. Cependant, comme il ne pouvoit s'empécher de la regarder toujours, Prudinette, fort séchement, lui demande à propos de quoi il est en extase? Circonspect, qui se surprend en faute pour la premiere fois, ne trouve pas un mot à répondre. Splendian, qui ne se possede pas si bien que le Pere de celle qu'il adore, devient furieux contre Prudinette. Ah! s'écria-t-il, sans pouvoir se contraindre, l'admiration est bien permise devant Zulménie l'Les yeux de Céleste alors lui reprochent, mais trop tard, son imprudence. Au nom de Zulménie qui lui

## ET ZULMENIE. 2

apprend que c'est sa Fille qu'il voit, ceux de Circonspect se remplissent à moitié de larmes: mais comme il n'est pas de sa prudence de s'abandonner à ce premier artendrissement, il prétexte un mal de tête, sort sans faire de bruit, & va s'enfermer pour se remettre d'une émotion trop forte, se rendre maître de ses sentimens; en un mot, ne point se compromettre. Il reste, plusieurs jours, sur un lit de repos, & ne reçoit personne, pas même Céleste. Ne pouvant le voir, elle lui mande que l'on cherche à détacher Zulménie d'un Mortel appellé Zuma; qu'elle lui est confiée par Sincere, & qu'on lui fait toujours un mystere de sa naissance. Elle est bien sûre de sa discrétion. Cependant il lui est échappé, au nom de Zulménie, un mouvement d'ame inattendu, qui a même laissé. dans celle de Zulménie, un mêlange d'inquiétude & d'intérêt. Splendian s'en appercoit; il court lui en demander la cause. Elle a vu les larmes de Circonspect. Seroit-il malheureux? Elle en est alarmée, & veut bien en faire part au Génie. Quoique ce soit une marque de confiance, pour la premiere fois il ne s'en fâche point. Plus touché de l'impression que fait la voix de la nature, sur le cœur de sa Maîtresse, qu'il n'est occupé de fes propres intérêts, il se sacrifie, & la raffure, en éprouvant lui-même la plus tendre émotion. Le plus injuste des Amans est aussi le plus délicat.

Cependant les deux nouveaux Génies enchantés de la belle Maîtresse de Volsidor ne pouvoient concevoir qu'elle ne fût qu'une simple Mortelle. C'étoit bien les deux plus étonnantes Figures que l'on put voir. Oftentation étoit grand comme rien : mais avec ses talons & un toupet qui ne finissoit point; il avoit près de six pieds. Quoiqu'il sût d'une maigreur affreuse, cela ne paroissoit qu'avec son bonnet de nuit. Tous les jours, après sa toilette, qui l'occupoit huit heures; vingta quatre Valets-de-chambre, avec des soufflets d'or construits de façon qu'ils enfloient le visage, le souffloient à tour de bras, jusqu'à ce qu'il eût un air d'embonpoint. Il avoit créé, pour les premiers Génies de sa Coura l'Ordre du Soufflet: tous en portoient, ains que lui, attachés avec une chaîne de dias mans. A peine se donna-t-il le tems de s'as feoir chez Céleste, qu'en examinant Zulmé nie, il se souffla en désespérées ce sur par respect pour la Fée, qu'il en prit la peine Dans ses Etats, c'étoit l'affaire de ses Courtisans. Du plus soin qu'ils l'appercevoient ils

ils se mettoient en exercice, & si continuel lement qu'ils n'en pouvoient plus le soir; mais Ostentation s'inquiétoit peu de leur peine: il ne songeoit qu'à se boursouffler, afin de paroître avec avantage. Prudinette même n'étoit parvenue à se l'attacher, que parce qu'elle avoit, pour lui, cette attention-là. mais avec tant de délicatesse qu'il l'avoit priée de lui donner des leçons, ainsi qu'à tous les Souffleurs de sa Cour. Zulménie le regardoit avec une surprise qu'il prit pour de l'admiration: il y fut si sensible qu'il l'adora sur le champ, & le lui dit tout aussi-tôt. Archangélino, plus discret, quoiqu'il fût déjà enivré d'amour, ne la perdoit pas de vue, & s'étonnoit d'une flamme si subite & si violente. Pour la premiere fois son cœur s'est foumis. Sempiternelle lui avoit fait prendre les Femmes en horreur : ce n'étoit qu'à force d'en dire du mal, que Prudinette lui avoit plû. Dès qu'il a vu Zulménie, il cesse d'en vouloir à fon fexe. Il auroit bien voulu favoir si elle n'étoit prévenue en faveur de personne. Mais on peut se souvenir que Sempiternelle l'avoit rendu fourd, & il remit à s'en informer. Il avoit le plus énorme vifage, les plus grandes oreilles & les fourcils les plus touffus que l'on pût voir. Zéphirine ne revenoir point de ses gros yours & elle en auroit ri, plus qu'il ne falloit, si ceux de Splendian n'avoient pas toujours été fixés sur Zulménie.

Ce Splendian, qui ne regarde pas Zéphirine, s'approche alors de son Amie, qu'il trouve ensevelie dans une réslexion dont Zuma, sans doute, étoit l'objet; mais il ne connoissoit pas tout son bonheur. Au lieu, ditelle, de ce Génie qui se coësse si haut, & qui maigrit à vue d'œil, dès qu'il ne se sousse plus; au lieu de cet autre, qui a des yeux si désagréables, & que Zéphirine n'aime pas plus que moi, pourquoi donc Volsidor ne vientil pas ici? lui dont on raconte tant de merveilles; lui que j'aime, depuis que je sais qu'il protége.... Elle n'acheva point.

Au nom de Volsidor, le faux Splendian est prêt à se trahir; mais une idée equelle le ramene à lui-même, & bien-tôt il s'abandonne aux plus vives douleurs. Comme Zul-ménie avoit été fort triste, il avoit eu quel-ques momens assez doux. Ses dernieres paroles le désespérerent. Plurôt que de songer à Zuma, elle va songer à Volsidor qu'elle ne connoît point. Je le vois: plus ambitieuse que sensible, elle n'aime... du moins, elle n'aimera que les Génies. Au sein des grandeurs,

the n'est plus à l'amour. Elle ne se souvient point de Zuma, de Zuma qui l'adore? Que sait-on même? Volsidor est Souverain du monde. C'est, sans doute, son hommage qu'elle desire, & son éclat qui la frappe.

Zulménie, qui ne peut deviner ce qui se passe dans le cour de Splendian, & qui s'obstine dans ce moment à parler de Volsidor; lui demande, à lui-même, sans le savoir, si par hafard, il le connoîtroit? Embarrassé, troublé, hors de lui, d'abord il ne répond point. Zulménie insiste & l'interroge une seconde fois. Il lui répond alors, mais avec l'expression du dépit, que rien n'est plus singulier que sa demande, & sur-tout que son desir de connoître Volsidor; qu'il connoît même des Mortels infiniment plus aimables que lui. Des Mortels, dit Zulménie avec émotion! Elle rougit & se rait, en voyant dans les yeux de Splendian le même trouble qui agite fon cœur.

Ils en étoient là, quand foudain Ostentation arrive avec son sousset : il se place auprès de Zulménie; & Splendian, surieux, a du moins la consolation de voir sa Maîtresserver si prosondément, qu'elle n'entend pas ce que raconte l'importun qu'il déteste. Il se slatte même qu'elle alloit peut-être lui

## VOLSIDOR

dire des choses satisfaisantes, quand il est venu les interrompre.

Prudinette, comme de raison, haissoit déjà Zulménie: elle ne lui pardonnoit point ses charmes, l'ivresse d'Ostentation, d'Archangélino, bien moins encore le ton exalté de Splendian, lorsqu'il avoit éré question de la désendre. Il avoit néanmoins une figure dont elle étoit fort contente: tout en la considérant, du coin de l'œil, elle la connoissoit déjà en persection. Elle demanda; assez dédaigneusement, ce que c'étoit que Zulménie? Car Circonspect n'avoit jamais prononcé ce nom, pas même à elle.

Une des Dames de la Cour de Céleste lui apprend que c'est une Mortelle, une Nymphe de Sincere, beaucoup moins jolie qu'on n'a la rage de le croire, & qui, sur-tout, ne devroit être que protégée par Céleste, sans être admise à sa Cour; que Zéphirine & Rosalide, intimes Amies de la petite, n'y sont pas moins déplacées; mais qu'on les supporte un peu plus patiemment, parce qu'elles n'excitent point l'insupportable enthousiasme causé par la premiere.

Pendant ce récit, Prudinette, en regardant Zulmenie avec une sorte de pitié, avoit plus d'une sois haussé les épaules. Eh bien! voyez combien je suis bonne, dit-elle, du ton le plus aigre! Ne me suis-je pas avisée de m'attendrir sur le sort de ces petites Créatures, en qui tout annonce l'orgueil de leurs prétendus charmes, des travers sans nombre, & , je le parierois, la perte de leur innocence. Quoi qu'il en soit, je tâcherai de les arracher au vice, car c'est le devoir de la vertu: &, en disant cela, elle lorgnoit, à la dérobée, l'Amant de Zulménie. Il me paroît, ajouta Prudinette, que Splendian la trouve divine. On lui répond, en le plaignant, qu'il ne paroît occupé que d'elle, & qu'il pousse l'aveuglement jusqu'à la croire charmante. Elle se récrie contre le siecle, les mœurs, & remercie les Dieux de ce que, ne l'ayant point dépourvue d'attraits, ils lui ont formé un cœur inaccessible à tous les inconvéniens qu'ils entraînent. La Fée des Forêts n'approuve point, mais applaudit. Charmée de Zulménie, elle n'ose le dire, & celle-ci, qui ne s'en embarrasse gueres, se désole-seulement d'avoir, auprès d'elle le Génie Ostentation. Grace à son exercice, il lui cause un vent insupportable. Ne pouvant plus y tenir, elle fort & va s'enfermer avec Osiris: elle s'entretient, un instant, des Originaux qu'elle vient de voir, &, bien long-tems, du Mortel que son cœur souhaite.

Après son départ, Splendian, quoiqu'au milieu d'une Cour nombreuse, s'y trouve seul : ne voyant plus Zulménie, il faut bien qu'il en parle. En conféquence, il va s'asseoir auprès de Zéphirine, qui lui fait bien vîte une place, & qui ne s'attend pas au texte de la conversation. Splendian répéte cent fois l'éloge de l'adorable Nymphe. Zéphirine, au fond du cœur, auroit mieux aimé qu'il s'en occupât un peu moins, & un peu plus d'elle. Cela n'empêche point qu'elle ne rende justice à son intéressante Amie. Il ose l'interroger sur le fort de Splendian. Peut-il se flatter d'intéresser un jour? Ai-je le malheur?... puis, se reprenant, déplairoit-il à Zulménie? Quoiqu'elle ait bien du chagrin de l'air dont il lui fait cette question, Zéphirine l'assure qu'on le trouve fort aimable. - Ah! cruelle, achevez: elle vous le dit, elle le pense; elle ne vous parle donc que de Splendian! Ne me ménagez point; accablez-moi. Zéphirine le regarde avec surprise, & ne sçait que lui répondre. - Vous vous taisez! je vous entends. Splendian est aimé. - Apparemment, dit Zéphirine, de quel-

qu'autre que Zulménie! - Il ne le seroit point! Dieux! ah! grands Dieux! — Je n'ofois vous le dire, de peur de vous affliger; mais j'ai des raisons pour le croire. - M'affliger! ch! vous me rendez le bonheur; vous m'enchantez. En disant ces mots, il prend sa main, la baise avec une vivacité dont elle est bien émue, & qu'elle lui pardonne. - Vous n'aimez donc point Zulménie? Je l'adore. - Pour cela, dit Zéphirine, du ton le plus imparient, je ne crois pas qu'il y air rien de si singulier & de si étrange que vous. - Que je suis heureux! Que ne vous dois-je pas, belle Zéphirine! Il est prêt à se jetter à ses genoux. Je vous défends, lui dit-elle, de me parler jamais: allez adorer Zulménie. Elle rentre, en effet, dans ce moment. Il est trop enchanté, pour avoir fait attention à la colere de Zéphirine; mais le bonheur de Splendian est prêt à s'évanouir.

Charmée de ce qu'il cause avec elle, desirant qu'il épouse son Amie, & présérant le charme de son sentiment aux avantages de l'immortalité, Zulménie, quoiqu'elle vînt de verser des larmes dans le sein d'Osiris, regarde le Génie d'un air assez riant. N'est-ce pas, lui dit-elle, que Zéphirine est charmante? Ah! oui, charmante! s'écrie-t-il, avec un

trouble inexprimable: j'en suis convaincu plus que jamais... S'il faut l'en croire, Splendian ne doit pas espérer de plaire. Seroit-il vrai? Daignez prononcer. Elle vous trompe, dit vivement la belle Nymphe: puis elle craint d'avoir fait une indiscrétion; car elle croit que c'est du sentiment de Zéphirine dont il s'agit. Elle me trompe; je perdrois jusqu'au doute! Ah! s'il est ainsi, il faut suir : je renonce à tout, à l'Empire, à l'Amour, au bonheur, à vous - même. A ces mots, il court précipitamment vers Céleste; &, quand il est près d'elle, il ne sçair plus que lui dire. Qu'on se peigne, s'ils est possible, l'étonnement des deux Amies. Zéphirine, les larmes aux yeux, convient que Splendian est inexplicable; qu'il lui baise la main, en parlant d'une autre; qu'il est furieux, lorsqu'on ne le hait point; & que, ce qui l'enchante, c'est de pouvoir se flatter qu'on ne l'aimera jamais. Je suis bien malheureuse, continue t-elle, de m'intéresser à un Génie de ce caractere-là. Zulménie trouve auffi, quoiqu'il foit aimable, qu'il a dans l'humeur des inégalités auxquelles on n'entend rien. Zuma, dit-elle en elle-même, non, je n'avois pas besoin de preuve, pour être sûre qu'on ne peut, qu'on ne doit aimer que vous. Zuma cependant, tout défolé qu'il est, se laisse

défarmer par Céleste, dont il alloit prendre congé, & consent à ne point partir, malgré la menace qu'il venoit d'en faire. Il est un peu plus tranquille; mais il n'en est pas moins extraordinaire. Il ne voit point ceux qui l'approchent: il n'entend point ceux qui lui parlent; il ne répond pas à ce qu'on lui dit. D'un air fombre, il va s'asseoir aussi loin qu'il est posfible de Zulménie. Sans qu'il s'en doute, le hazard le place près de la Fée Prudinette. Elle adoucit alors le son de sa voix; ses yeux, quoique, d'ailleurs, très - fignificatifs, ont le jeu de la modestie; son regard sévere en apparence, exprime le mieux qu'elle peut des intentions plus humaines. Elle adresse à l'inconsolable Splendian des choses très-affectueuses & presque tendres; mais il ne s'apperçoit de tout son étalage, que lorsqu'elle prononce le nom de Zulménie. C'est alors qu'il rompt le filence, & qu'on a toutes les peines du monde à le faire taire. Je ne l'avois pas bien vue, dit Prudinette; elle est assez jolie. Il oublie tous ses ressentimens contre sa Maîtresse, & les tourne contre la Fée. Assez jolie, s'écrie-t-il! ah! pour le malheur de l'Univers, les Dieux se plurent à la former trop belle. Elle eût été parfaite, si.... Prudinette, qui ne rougissoit que de colere, de-

vint couleur de seu; mais, se contraignant's je n'aurois pas cru, lui dir-elle, que ce malheur-là fût arrivé jusqu'à vous: il me semble que vous n'avez point à vous plaindre de ses rigueurs. J'ai même observé..... Il ne me manquoit plus, interrompt le Génie, que vos fatales observations. A propos de quoi, je vous prie, venez-vous me tourmenter encore plus que je ne l'étois? J'entends ce détour. dit-elle; il est délicar, il est honnère. Je le vois très - bien, vous ne voutez point la compromettre: c'est un procédé qui doit, selon moi du moins, vous rendre plus dangereux encore. Mais, puisque vous faves si bien vous contraindre, dites-lui donc qu'elle vous imite. Plus vous êtes fait pour plaire, & moins elle devroit ..... Cela est certain, dit le Génie. Prudinette ne trouva pas cette réponse infiniment modeste: il lui sembloit qu'il y avoit du désordre dans ses idées; mais il lui paroiffoit charmant. Dans un état plus élevé que le sien, ajouta-t-elle, avec une tendresse qui commençoit à l'emporter sur la décence, on aimeroit Splendian pour lui-même: on ne sentiroit que le bonheur de lui plaire. Une Mortelle pourroit fort bien m'en connoître que l'orgueil. Une Mortelle... une Mortelle, femblable

à Zulménie, répondit-il, doit l'inspirer, & ne devroit pas.... Quelques personnes, continua Prudinette, prétendent que vous n'en êtes pointaimé; mais fiez-vous-en à mes yeux qui vous voient, qui vous jugent & qui prononcent. Soyez sûr, très-sûr.... Eh! Madame, vous me l'affirmez avec un acharnement!.... Voyons, dites, parlez, où font vos preuves? Eh quoi! lui dit Prudinette, avec un regard qui voudroit bien peindre l'embarras, n'avez-vous pas... une figure... charmante? Je ne le sais que trop, interrompit-il, en la quittant brusquement, & tout aussi chagrin qu'elle étoit confondue. Mais, n'importe, Splendian lui plait, & charitablement elle se promet bien de l'éloigner de Zulménie, pour se l'attacher. Sans blesser, toutefois, le respect dû aux bienséances. toutes les noirceurs imaginables furent bientôt arrangées dans sa tête; & pour le malheur des deux Amans, elle ne tarda pas à les mettre en exécution. L'espoir d'un succès prochain lui fit passer une nuit délicieuse. Celle de Splendian eût été horrible, (car fon état ne put se peindre) si l'Amour, touché lui-même des maux qu'il lui cause, ne lui avoit envoyé des fonges confolans, & ces tendres illusions & ces douces erreurs qui

suspendent quelquefois les maux de ceux qu'affligent les réalités; mais il perdit tout à fon reveil. Zulménie n'étoit gueres plus heureuse; & rien n'a pu charmer ses peines, ni ses ennuis, que le soin enchanteur dont elle s'étoit occupée. On fait qu'à mille autres talens elle joint celui de peindre à merveille; & cet Art qu'elle avoit négligé, lui étoir devenu bien cher depuis qu'il lui a servi à transporter, sous ses yeux, les traits adorés de son Amant. Avec quelle complaisance, avec quelle attention, quel charme elle avoit achevé son portrait! Que de soupirs lui étoient adressés ! que de larmes il faisoit répandre ! que de tendres paroles accompagnoient chaque regard qu'on lui donnoit! Seule avec son amour & le portrait de ce qu'elle aime, elle ne pouvoit plus chérir que la solitude. & détestoit toutes les distractions qui venoient l'en arracher. C'est dans ce moment qu'on lui annonce la Fée Prudinette : quel moment! & quelle visite! Prudinette, d'un air de supériorité, lui marque une sorte d'intérêt, & elle lui représente qu'elle est sur le point de se perdre; qu'on lui a fait grand tort en l'enlevant à une obscurité plus heureuse mille fois que la vie dangereuse & brillante à laquelle elle est condamnée; qu'en

attendant qu'elle perde l'estime d'elle-même, elle perdra celle des autres; que la Cour de Céleste est le Théâtre des plaisirs, qu'il faut à sa jeunesse un autre asyle, qu'elle veut bien le lui offrir; & que, si elle n'en sent point le prix, Sincere sera instruire par elle-même; qu'une Nymphe, honorée de ses bontés, résiste à la voix de la vertu, & la punira au lieu de la protéger.

C'est, de son aveu, Madame, répondit Zulménie, que je suis à la Cour de Céleste. Vous m'avez dir plusieurs choses que je ne comprends point. Est-ce qu'il y a des plaisirs sans la vertu? Est-ce qu'on peut la perdre? Vous ne parviendrez à m'inspirer, ni crainte, ni remords. Céleste est mon appui : elle sçait si sa Cour a pour mon ame d'autre attrait que sa présence. Il ne me faut de leçons que ses exemples. Et n'imaginez pas même, que je lui parle de vos menaces, ni de vos conseils. Je les oublierai en la voyant.

Prudinette, qui s'attendoit à l'effrayer, fut très-surprise du ton noble dont cette petite Mortelle lui parloit. Le langage de la Fée devint plus doux, & presque caressant. Mais Osiris arrive; & l'air majestueux, la beauté imposante d'Osiris ne l'étonnent pas moins, que la simplicité courageuse des réponses de Zulménie.

Pendant qu'elle y réfléchissoit, la Guenon dont j'ai déjà parlé, vint lui faire des révérences qui prirent fort bien : elle avoit, ce jourlà, un habit à la Turque: Prudinette affectionnoit ce costume. La Guenon, qui s'en apperçut, lui jetta le mouchoir : cette attention innocente lui valut bien des caresses de la Fée. Tout alloit le mieux du monde entre la Guenon & elle, lorsqu'Archangélino entre. Il avoit peu d'usage; il ne se doutoit point que Zulménie, chez elle, ne recevoir que quelques Dames distinguées par Osiris, & nommées par Céleste. En société avec Prudinette, il ne connoissoit que les bienséances de représentation. Osiris le pria de se dispenser d'une seconde visite, à moins que ce ne fût de l'aveu de Céleste. Il n'entendit point cela; mais Prudinette l'écrivit sur ses tablettes, pour qu'il pût lire du moins son arrêt. Il alloit répondre que l'Amour étoit son excuse, lorsque la Guenon (on fçait que c'étoit Sempiternelle) lui sauta au visage. lui arracha ses grandes oreilles, & la moirié d'un sourcil. Il étoit désespéré. Pour lui faire plus de chagrin, elle abandonne son visage, pour son habit. C'étoit le plus beau des siens, il étoit de drap d'or bien rouge, brodé sur toutes les tailles, en opales fausses. La barbare Sempiternelle les avale, lui mange une mancheme. Archangélino, le plus avare des Génies, l'auroit étranglée (fur-tout, s'il avoit sçu que c'étoit sa Femme) s'il n'eût pas éte retenu par l'espoir de plaire à Zulménie, à force de patience & de douceur; mais la méchante bête le sit si bien enrager, qu'il se sauva, trèsrésolu, malgré son amour, à ne jamais s'exposer à pareille catastrophe.

Après cer exploit, la Guenon s'esquiva, & fut attendre Prudinette, qui ne tarda pas à sorpir. Quoique ces deux Fées fussent ennemies, elles se rapprochoient pour nuire. Sempiternelle se fit reconnoître à Prudinette; elle lui apprit que Zulménie étoit Fille de Sincere, & lui confia la métamorphofe de Volsidor. Le jour de cette métamorphose, elle étoit en araignée dans son Palais, & s'étoit mise à écouter à la porte de son appartement. de-là elle étoit venue en Guenon écouter à celle de Zulménie. C'étois avec ces manieres nobles qu'elle parvenoit à s'instruire. Laisfez-moi, lui dit-elle, conduire tout ceci. Je viendrai vous voir; nous nous concerterons. Ne faires & ne dites rien que nous n'en soyons convenues. Elles eurent ensuite un épanchement d'ame sur ce qu'il étoit trèsdoulouseux que Céleste fût si belle & si aimable. Prudinette étoit fort scandalisée de ce que les plaisirs & les graces la suivoient par-tout. Ni l'une ni l'autre ne lui pardon-noit ses agrémens ni ses vertus.

Avant de se séparer, Sempiternelle promit à Prudinette de la venger de Zulménie, & de la faire aimer de Splendian, car elle ne s'embarrassoit pas que ce sût Volsidor ou un autre : sa figure lui convenoit; le reste lui étoit assez indissérent. Néanmoins elle avoit vouluprendre un ton digne devant Sempiternelle, qui, sachant toutes les passades qu'elle s'étoit permises pour éviter l'affiche d'un Amant, rioit, de toutson cœur, de la fausseté de Prudinette, & s'occupoit avec délices du plaisir de l'attraper. Elle s'en servoit pour ses desseins, à condition de la desservir après, è

Pendant qu'elles jouissent d'avance du mal qu'elles vont faire, Orrame ou le faux Urbek, au désespoir de l'état où il voit son Souverain, va conjurer Céleste de ramener le calme dans son ame. Mais la Fée, qui est au fait de tout, conserve le plus beau sangfroid du monde. Cependant, lorsqu'elle croit pouvoir être tranquille, Zulménie & Osiris, pour n'être point interrompues dans leurs réslexions, s'ensoncent dans un bois délicieux, où très-souvent le Génie Auguste jouit

des plaisirs de la chasse. A peine ont-elles pénétré un peu avant dans cette Forêt, dont la fraîcheur les séduit, & dont la beauté les attire, tout-à-coup des monstres, suscités par Sempiternelle, environnent, en rugissant, Zulménie. Reconnoissant sa voix, épouvanté par ses cris, entaîné par son cœur, Splendian accourt. Ostenation & Archangélino le suivent: mais Oftentation souffle, en vain, de toute sa force, sur les monstres : il ne leur en impose pas plus qu'Archangélino. Osiris, pour la fauver, s'expose à tout, se jette au milieu d'eux. Splendian paroît. Ils sont prêts à la saisir. Zulménie, ah ! grands Dieux, s'écrie-t-il, d'un ton qui, plus que jamais, lui rappelle Zuma! elle y songe, même au milieu de ses terreurs. Il frémit & s'élance sur les monstres qui tombent bientôt sous un bras armé par la douleur & par l'Amour. Fier d'avoir sauvé ce qu'il adore, ne songeant point à la présence des Génies, oubliant qu'il n'est point Zuma, oubliant tout, il tombe aux pieds de sa Maîtresse, que le danger qui la ntenaçoit lui rend plus chere. Une voix alors répéte gaiement : vive le Vainqueur. Cette voix est celle du Génie Puce qui vient d'arriver. Il félicite Splendian; il admire Zulménie. Malgré sa vivacité naturelle, il reste

quelques instans interdit à la vue de tant de charmes.

Comment se peut-il, belle Zulménie, lui dit-il, qu'un seul de vos regards n'ait pas enchanté jusqu'à ces vilaines bêtes que je croirois des émissaires de Sempiternelle, si vous aviez le malheur de la connoître? La Fée Céleste, la Fée Prudinette & la Fée des Forêts arrivent alors. La premiere est encore effrayée du péril de Zulménie : Prudinette affecte de l'intérêt; & l'autre n'ose montrer ce qu'elle ressent. Rosalide & Zéphinine sont tremblantes. Elles l'auroient défendue mieux qu'Archangélino, &, sur-tout, qu'Ostentation. Les maux de Splendian sont suspendus par le plaisir d'avoir délivré ce qu'il aime, n'importe fous quels traits : il ne songe qu'à elle alors, & s'oublie entiérement. Pour Zulménie, au plus fort de sa frayeur, elle pensoit à Zuma; & le trouble de son défenfeur lui sembloit être le même que celui où elle avoit vu son Amant, lorsque, sous ses veux, elle fut entraînée sur le bord d'un abime. Cette idée lui rend bien doux le fentiment de sa reconnoissance. Elle l'en asfure avec une émotion, qui ne tarde pas à lui causer bien de la douleur. Puce voudroit que sur le champ, & dans cette même forêt,

la belle Zulménie consentit à danser avec lui: elle a été trop effrayée, pour qu'il lui soit possible d'avoir cette complaisance. En bien, yous danserez donc, dit-il, à Ostentation, qui s'en défend avec un air bouffi. Cela est égal à Puce. Parbleu! vous danserez : car! pour ce Colosse, en parlant d'Archangélino', il n'y a pas moyen. Mais, si je danse, dit Oftentation, qui me soufflera? Mais, reprend Puce, quelle nécessité qu'on vous souffle? C'est un ric fort ridicule. Il s'en va dire à l'oreille de Céleste : vous, qui êtes belle contme la Mere des Amours, que faires-vous de ces figures incroyables, & de la triffe Pridinette? Vous avez-là, Madame, une étrange compagnie! N'importe, Ostentation sautera. sur ma parole. Heureusement pour lui que son Chancelier arrive pour le souffler, pendant que Puce lui faisoit faire des cabrioles; mais, comme le Chancelier n'étoit pas en cadence. Puce étoit fort en colere. Scavez-vous bien, disoit-il, que votre Chancelier n'est qu'un -ignorant? Quelle diable de manie est cela? Ha cà, quand nous aurons fini, vous ne m'approcherez plus, s'il vous plaît; car vous me décoefferiez horriblement avec le vent que -vous faites. Vous p'avez qu'à, vous & votre Touffleur, vous établir auprès d'Archangélino, qui n'a point de cheveux, pas même une perruque. La dignité d'Ostentation étoit bien étonnée de la franchise de Puce. Après cette scene, qui amusa Céleste, on rentre chez elle; & même Osiris, contre son ordinaire, n'alla point se renfermer. Elle frémissoit encore pour Zulménie, & elle avoit besoin de la voir, pour se rassurer. C'est alors que Céleste leur recommande de ne point sortir de son Palais sans elle. Voilà Sempiternelle obligée de dresser d'autres batteries. A peine est-on entré chez la belle Fée, qu'un bruit aigus se fait entendre. Ce sont toutes les Dames de la Cour de Puce, qui, ayant apprisqu'il étoit chez Céleste, arrivoient, Zélide à leur tête.

Je ne crois pas, dit Puce, en les voyant, qu'il y ait un Génie plus infortuné que moi; je ne puis faire un pas sans qu'elles me suivent: du moins chez le Roi Citron, qui est un imbécille, j'étois en repos. Elles ne peuvent pas rester à la Cour de Volsidor, qui est charmant. A ce mot de charmant, Zélide n'eut pas l'air d'approuver. N'a-t-il pas cinquante Maîtresses, demanda Prudinette? Splendian protesse qu'il adore un seul objet. Oh! pour cela, dit Zulménie, je le crois. On peut juger de lui par les personnes qu'il protége. Zélide alors ne se resusa point au plaisir

de contrarier Zulménie, qu'elle trouvoit trop
belle, & à celui de se venger de Volsidor. Elle
soutint que personne n'avoit moins de galanterie dans l'esprit, & de sensibilité dans le
cœur; qu'à la vérité il avoit paru très-aimable.
à la Cour de Puce; mais qu'à la sienne il étoit
odieux, & tout-à-fait singulier; qu'il ne donnoit pas même à ses Maîtresses la consolation
de paroître se souvenir qu'il les avoit aimées.
Elle alloit continuer sur le même ton, si un
regard de Célesse ne lui avoit imposé silence
Le saux Volsidor devoit, en esser, lui avoir
déplu infiniment: il s'étoit passé, entr'eux,
une scene qu'une Femme, du caractère de
Zélide, ne peut gueres oublier.

Je devrois vous hair, disoit-elle un jour à Splendian (Il faut se rappeller que cette scene se passe à la Cour de Volsidor, lorsque Splendian eût pris ses traits.) Oui, oui, je devrois vous hair. — Pourquoi cela, Madame? — En vérité, en vous faisant un reproche austi clair, je ne m'attendois gueres à la réponse. Quel monstre vous êtes! Splendian vir bien alors qu'elle le prenoit pour un autre. Ne la trouvant pas jolie, il avoit peine à imaginer que le véritable Volsidor eût eu une fantaisie pour elle; mais il commença pourtant à comprendre que cela pouvoit fort bien être, & il

## e30 NOUSIDOR 🖟

prit le parti de s'amuser de la mégfile. C'està-dire, reprit-elle, que votre cœur ne vous -rappelle rien? - Mais, écoutez done, Madame, ibn'a que des souvenirs très-cofffus. - Je vois combien vous étiez peu digne de mes bontes. — Comment! il séroit dossible que vous eussiez eu des bontés pour moi? Zélide, outrée de colere, le régardoit avec des veux menaçans. - Vous ne vous rappellez pas. ringrat; toutes les marques de ma tendrelle? - Eh! Madame, il y à peut-être de la délicatelle à les avoir oubliées. C'est un moven sûr de n'êrre jamais indiscret. - Vous etes cent fois pis. Ex puis ette prenoit des affiludes, moirié furieufes, moitié tendres ... Er puis il protestoit que son cœur n'étoir amais en défant St qu'il n'y avoit d'infidelle ( thez luf. -que la mémoire. Madante, continua est, je aje n'imagine pas avoir été coupable du point ratie vous dires. Je servis inconsolithen. Seroit-il vrai?... Je veux être confonda, si lie he mie crois pas tres-innocent. Si toutefois avolis étes bien certaine du contraire qui de sur -cela vous devez avoir des souvenirs phis ners sque les miens) je dois m'eli rapporter aveuwiement à la conviction où vous paroiflez être de mes torts. Mais sonsfrez que le repentiri : A ce mot de repencir relle ne se posseda phis

Gependant, comme elle vir que son courroum n'y feroit rien, tout-à-coup elle radoucit son ton, son regard. Et ne voilà-t-il pas que, pour le malheur du Génie, elle se pique de générosité. Elle veut tout lui pardonner; il s'en désend. Elle prétend ne le plus quitter: il frémit. Lui sacrisser Puce! Il s'y oppose de toute sa force: elle n'entend plus rien à sa mémoire, ni à ses procédés. Laissons-là Zélide, & revenons à ce qui se passe chez Célesto.

Tandis que la conversation est le plus animée, on voit entrer un jeune Inconnu. vêtu superbement, d'une figure charmante; mais, les Femmes de la Cour de Proce étoient fi bruyantes, qu'il fut impossible d'entendre son nom, quoiqu'on l'eût répété plusieurs sois. Il se prosterne devant la Fée. Puce le reconnoît, le félicite fur ce qu'il a acquis de nouvelles graces. Splendian, sans paroître l'avoir jamais vu, lui marque beaucoup d'intérêt. Les yeux d'Osiris sont fixés sur lui. Céleste lui demande ce qui l'amene à sa Cour? Le bruit de vos charmes, lui répondit-il, l'attrait de vos vertus, & la confiance de ne pas vous implorer en vain. Une passion dont je rougirois, si elle n'avoit pas été l'ouvrage affreux de Sempiternelle, m'égara trop long-tems. (Combien le cœur d'Osiris étoit ému!) A peine dégagé

d'une chaîne honteuse, & rendu à moi-même, ie ne songeois qu'à venger l'auteur de mes jours, lorsque j'apprends que Volsidor, aussi juste qu'il est généreux, vient de lui rendre le Trône & ses vertus. J'accours, jevole dans le sein d'un Pere. Joie, hélas, trop imparfaite! Il regrette une Épouse; moi, je pleure une Mere dont j'ai été privé dès l'âge le plus tendre, & que mon cœur n'a pas cessé de redemander aux Dieux. Madame, on dit que vous l'aimez. Rendez-la aux vœux d'un Fils, à ceux 'd'un Époux : ses remords & mes larmes doivent la fléchir. Vous la voyez, dit Céleste; vous la voyez, cette Mere chérie. Dieux! s'écrie Zulamire, car c'étoit lui : ô Dieux ! que ne vous dois-je pas? Osiris se leve, veut -faire quelques pas; ses forces l'abandonnent. Mon Fils! mon cher Zulamire! Elle ne peut prononcer que ces mots, interrompus par ses soupirs. Elle le serre dans ses bras, le baigne de larmes. Zulamire est à ses pieds. Aussi tendre, aussi transporté qu'elle-même, il implore la grace d'un Pere; dans ce moment on l'annonce. Tout est pardonné; rien ne la retient; elle s'élance vers lui. Sa joie, son repentir, sa reconnoissance, forment le spectacle le plus touchant. Il rend grace à Céleste; il n'est venu, à sa Cour, que par son inspira-

tion. Zélidan & Mélide accompagnoient Superbe. Avec quelle surprise & quel ravissement Ofiris retrouve, dans elle, cette Corilla qu'elle aimoit déjà sans sçavoir qu'elle fût sa fille! Car, le jour que cette même Corilla fit part aux deux Nymphes de tous ses fecrets, ce n'étoit point Osiris, mais Célesse, fous ses traits, qui étoit venue avec elles. Que d'épanchemens délicieux! Quels doux momens! Quelle réunion attendrissante! La Fée des Forêts en est vivement émue: Céleste pleure : Zélide grimace la sensibilité; Puce a, de la meilleure foi du monde, le cœur trèsgros; Archangélino prête l'oreille; le soufflet d'Ostentation va son train. Pour Zulméme, elle se jette plusieurs fois dans les bras d'Osiris, sans avoir la force de hii rien dire : Zéphirine lui sert d'interprête. Rosalide, qui avoit fait tant de sermens contre l'amour pleura toute la journée, & fans qu'elle le scût, c'étoit ce Dieu qui déjà la rendoit parjure, en faisant couler ses latmes. Pour se venger, il l'avoit un peu brusquement enflammée pour Zulamire. Mais Splendian, toujours enivré, toujours sensible, étoit partagé entre l'amour & l'actendrissement, shicordo con 200

Pendant qu'il s'y livre, éditons un mot d'Osiris, & des motifs qui l'ont fait con-

noître sous ce nom : celui qui lui appartient est Sianne. Lorsque Superbe, malgré son Amour, l'avoit répudiée pour une Dame d'honneur à qui il manquoit quelques siecles de noblesse, il l'avoit reléguée dans la Province la plus considérable de son Empire; il lui en avoir abandonné les revenus; elle y étoit Souveraine. Par les ordres de l'Empereur, ses moindres desirs étoient prévenus à l'ame de Superbe étoit encore honnête, même quand l'orgueil le commandoit. Lorsqu'il fut dépouillé de l'Empire, elle perdit sa Souveraineté, son éclat, ses honneurs : ils ne lui avoient pas tenu lieu d'un Epoux qu'elle aimoit, & elle ne sentit que sa peine. Auguste & Céleste lui offrirent un asyle à leur Cour; mais la solitude seule pouvoit convenir à sa position & à son cœur. La retraite des Nymphes de Sincere, impénétrable au reste des humains, fut celle qu'elle accepta. Sincere y devint l'intime Amie de Sianne, qui, pour être plus inconnue, prit le nom d'Ofiris. Elle vit Zulménie, & la voir, c'étoit l'almer. D'après ce sentiment elle conjura Sincere de lui confier le soin de son éducation. Que ces circonstances fussent nécessaires ou non, les voilà connues. Passons à autre chose. tion the same

Lorsque les Esprits surent plus calmes, Puce voulut savoir ce qu'étoit devenue la Doguineue de Zulamire. Zulamire ne se fit point prier: il lui apprit qu'il l'avoit laissée chez les Quadrupedes; que Volfidor, en détrulfant l'enchantement de Sempiternelle, l'avoit rompu même en faveur de la petite Danseuse; qu'elle n'étoit plus un Perroquet, niais une maniere de Docteur. Au ton des couliffes, continua-t-il, à ce ton dont elle conserve l'esprir, elle a substitué de son mieux l'expression guindée & l'emphase scientissoue ides habitans de Sublimano. Dépuis qu'elle differte; depuis que je l'ai vue à un bal foutenir these avec de grands mors comiques; -depuis qu'enfin elle ne déràifonne plus, je ne to puis foilffrin; & je rends grace a Messieurs les Quadrupedes de m'en avoir débabauffé. Tant qu'elle n'avoit pas le sensecomimun, j'en ai eu là tête tournée; mais je me finis sauvé bien vire des qu'elle s'est avisse d'être enhuyeuse. Les Sages, poursuivit-il. s'en accomodent assez. Ils l'one prise pour im Ange, en comparaison de Sempitetnelle. -Il faut pourlant convenir que debuis l'afrivée de quelques autres Femmes. Ils commencent If tenir sur deux pieds, ce qui les rend tofiniment aimables. Zulamire ajouta que l'un

٩

d'eux s'étoit détaché pour le suivre, qu'ils étoient unis de la plus tendre amitié, qu'il attendoit avec impatience la permission de faire sa cour à Céleste. Céleste y consentit. & le Prince s'empressa de l'aller chercher luimême. Plus sourd que jamais, Archangélino n'entendit point tout cela. Zulamire reparoît, accompagné de Florian, c'étoit le nom du Quadrupede civilisé: sa figure parut agréable. Après avoir salué, de très-bonne grace, Céleste & toute sa Cour, ne voilà-t-il pas que, dans un transport qui étonne tout le monde, il se met à sauter au col d'Archangélino. Il faut, s'écria Puce, que ce jeune homme-là soit bien caressant. Il avoit oublié, car il oublioit vîte, que c'étoit un Fils de Sempiternelle & d'Archangélino. Qu'est-ce, demanda ce dernier? Votre fils, lui crioit Florian, le plus haut qu'il pouvoit. Le Génie n'en étoit pas plus avancé: c'étoit une surdité à toute épreuve. Pourquoi donc est-ce qu'il me baise tant, demandoit-il encore? Puce lui savoit gré de sa surprise. A force de s'égosiller, Florian lui fit entendre, à-peu-près, qu'il étoit fon Pere. Je ne vous reconnoissois pas, reprit Archangélino : d'où vient n'êtes-vous plus en fourreau, avec des manches pendantes? l'espere, du moins, que vous l'aurez

gardé, pour courir les matins. Cela ménagera votre garde-robe. J'ai un peu trop d'enfans, pour m'amuser à leur donner des habits. Vous concevez, d'ailleurs, que, fi j'épouse cette belle Mortelle, en montrant Zulménie, j'aimerai, par prédilection, les gages de sa tendresse. Vous avez une si vilaine mere, vous autres! A ces mots, Puce fit des éclats de rire immodérés. L'indignation de Splendian fur extrême. Archangélino, pofféder Zulménie! Mon Dieu! que trouveriezvous donc de si étonnant à cela, dit Prudinette? Puce, alors, n'entendit pas raillerie. Epousez-le, Madame, & l'on ne se récriera point. Il l'avoit déja prise en guignon; il ne se donnoit pas la peine de le cacher; & Prudinette étoit furieuse, sans qu'on y sît la moindre attention. Mais voilà, pour Splendian, un nouveau sujet d'amertume. Il ne voit, il n'observe que Zulménie; il entend jusqu'aux moindres paroles qu'elle dit, ou qu'on lui adresse. Rosalide & Zéphirine la prient de prononcer sur une grande question. Il s'agit de la figure de Splendian, & de celle de Zulamire. Zéphirine trouve Splendian plus ioli: Rosalide soutient que Zulamire l'est davantage; & Zulménie se tait, en songeant à Zuma. Mais, par un malheur inoui, elle

jette les yeux fur Splendian; & le voilà convaincu que ce regard est l'éloge de sa figure, & la preuve d'une préférence qui le désole. Il vient alors trouver Zéphirine. Je vous ai entendue, lui dit-il. Vous m'êtes toujours contraire: il n'y a rien dont vous ne vous avisiez contre moi. Pour le coup, elle perd patience, & se fâche, au point de l'étonner lui-même. Toutefois, pour rappeller Zuma, dont il est loin de connoître le bonheur, il imagine une Fête champêtre, qui puisse, du moins, retracer aux regards de sa Maîtresse. & l'Amant qui l'adore, & l'asyle où l'Amour l'a rendu si heureux. Ce ne sut qu'au moment de la Fête, que Circonspect sortit enfin de sa retraite. On ne sauroit imaginer combien il s'étoit applaudi d'être resté sur son lit de repos, le jour que Zulménie àvoit été attaquée par les Monstres de Sempiternelle, & fauvée par son Amant. Son Pere sentoit bien qu'il lui auroit été difficile de conserver, en pareille circonstance, le sang-froid admirable, dont, en Public, il ne se départoit jamais. Lorsqu'il reparut, Zulménie le revit avec autant d'intérêt que la premiere fois : elle n'avoit ceffé de demander de ses nouvelles, & ne put s'empêcher de s'en informer à lui-même. Circonspect, charmé de ce qu'elle lui disoit, auroit souhaité cependant, par prudence, qu'elle ne lui dît rien. Puce, qui ne l'avoit jamais rencontré, l'examinoit avec la plus curieuse attention. Ses traits étoient petits, mais fort réguliers; l'ensemble de sa personne un peu contraint, assez de douceur dans la physionomie, le teint reposé, l'air froid & réfléchi, le regard timide, la voix basse, la prononciation lente; tous ses gestes étoient mesurés, sa taille fort droite : en un mot, pour être parfaitement bien, il ne lui manquoit que d'être naturel. Puce, quoiqu'il parlat volontiers, ne pouvoit se déterminer à lui adresser la parole. Prudinette, qui se faisoit honneur de sa liaison apparente avec Circonspect, vint s'asseoir auprès de lui. Elle débuta par l'éloge d'Ostentation & d'Archangélino: elle avoit ses raisons pour cela. Quoique Circonspect eût de l'esprit, elle le persuadoit par sois. Mais pendant qu'elle afflige Splendian, elle ne fonge qu'à lui. Plus il lui plaît, plus elle en dit de mal à Circonspect. Sans avoir l'air de savoir que Zulménie est sa Fille, elle lui fait remarquer les soins indiscrets qu'il lui rend; &, de peur qu'on ne la soupçonne point d'être occupée de ce Génie? plus que d'un autre, comme rien n'échappe à sa curiosité maligne, elle-paroit, en même

tems fort scandalisée de ce que Zulamire semble s'être enslammé pour Rosalide. En esset, au milieu de tant d'objets d'admiration, c'est à elle que le cœur de ce Prince vient de se donner pour toujours.

Mais Splendian & Zulménie, tandis qu'on leur prépare les plus affreux chagrins, assis près l'un de l'autre, abîmés dans leurs réflexions, ne se parlent point, soupirent, & sont distraits, avec peine, de leur réverie, par l'arrivée de trente Seigneurs de la Cour de Puce, qui, se culebutant un peu les uns sur les... autres, pour saluer plutôt Céleste, s'en approchent à cloche-pied. Voilà une fort mauvaise plaisanterie, dit Puce. Marchez donc droit, tous tant que vous êtes. Ils ne peuvent pas me perdre de vue, sans désapprendre ce qu'ils savoient le mieux. Pour se former, ils font des voyages: & voilà, Seigneur, ce que nous en rapportons, dirent-ils fort tristement. Est-ce que vous ne m'avez pas entendu, reprit Puce? Au lieu de raisonner, allons, vîte, remettez-vous sur vos deux jambes: quand je l'ordonne, j'aimerois bien qu'on me résistât. Votre bonté ne veut pas l'impossible, repliquerent-ils. Nous fommes affez malheureux. pour ne pouvoir lui obéir. Est-ce que vous auriez rencontré Sempiternelle, leur demanda Puce ?

Puce? Car, Dieu-merci, dit-il à Archangélino, vous avez une féconde Épouse, qui me fera donner au Diable. Notre infortune n'est point son ouvrage, reprirent les Seigneurs boiteux; & plût au Ciel qu'il y eût de l'enchantement dans tout ceci! Il y auroit du remede. Il saudra bien que vous en trouviez; intercompit brusquement leur Monarque. Estce que votre nouvelle tournure peur me convenir? Ercomment donc cela vous est-il venu? La belle Céleste voudra bien que vous lui en fassiez le récit. Elle le desiroit; & le Favori de Puce, qui s'appelloit Sautrio, prit la parole.

Votre Majesté se souvient qu'elle nous permit, lorsque nos Femmes & nos Mastresses n'étoient que des Perroquets, de nous en éloigner. Nous nous dispersames: plusieurs, & moi, tout le premier, nous sûmes entraînés, pour notre malheur, dans un Pays charmant, mais où regne une Princesse qui a une façon de rire si extraordinaire, que la Cout prend le deuil dès qu'elle s'en avise. Ce rirelà dure trois jours & trois nuits, & la consternation devient générale. Absolutine, c'est le nom de cette rieuse si trisse, a un Apothicaire, comme il n'y en a pas. Lui seul peut la guérir, attendu qu'il a le secret de faire son casé d'une maniere qui la rend sérieuse, c'est-

à-dire, un peu plus supportable. Son crédit est si décidé, que, lorsque la fantaisse lui en prend, il met tous les Courtifans à la tisane. sans qu'ils osent souffler. Nous ne pames être présentés à la Reine, qu'après avoir pris de la rhubarbe: il nous assura que c'étoit l'étiquettes Le lendemain de noure arrivée. Parmesan, c'est le nom du Roi, permit qu'il entrât au Conseil: il avoit eu de la peine à s'y décider; mais Absolutine avoit menacé de rire : aussitôt l'affaire fut conclue. L'auguste Apothicaire fut admis au Conseil; & le Roi arrêta qu'il y feroit le café. Est - ce lui qui vous a rendus boîteux, demanda Puce? Non Sire, répondit Sautrio, & cependant, il est la premiere cause de nos infortunes. On avoit créé, pour lui, la charge de Conseiller extraordinaire de la Princesse Altine. C'étoit la Fille unique d'Absolutine & de Parmesan: & elle auroit eu grand besoin de bons conseils; car elle étoit d'une présomption qui la rendoit odieuse à tout le monde. Dès l'âge de six ans. elle se croyoit la plus grande & la plus belle Princesse de l'Univers. Son maudit Conseiller le lui disoit. Elle ne croyoit que lui; & à vingt ans, elle n'étoit pas détrompée. Il lui recommandoit, sur-rout, si on étoit insidele à ses charmes, d'avoir tout autant de ven-

# ET ZUEMENIE.

geurs qu'il s'en présenteroit. Elle ne fut rien moins que rebelle à une pareille recommandation. Nous en fommes la preuve. Un jour que Parmelan jouoit, devant nous, au piquet, avec le onzieme ou douzieme Fils d'un des plus puissans Monarques des Indes, il en devint fou, sans trop sçavoir pourquoi. Ce Prince ne devoit jamais posséder la Couronne de ses Ancêtres; mais il avoit la barbebleue. les fourcils noirs, la jambe belle, & fix pieds & demi. Le Roi pensa qu'il convenoit à sa File. Pour la premiere fois, la Reine ne le contredit point. Le Conseiller approuvoit l'alliance: & le Fils du Roi des Indes, nommé Sanderbal, devint héritier présomptif des petits États de Parmesan. Toutefois, après qu'il eut adoré Altine pendant trois semaines, il eut des distractions fréquentes. D'abord elle en sur désespérée; ensuite elle sur plus calme, & après, elle se confola si bien, que, lorsqu'il revint à elle, elle ne s'en soucioit plus du tout. H en fut d'un étonnement extrême, & d'une fage dont rien n'approche. Le Mentor d'Altine, dui exerçoir toujours son premier métier, lui ordonna des bains à la glace, & de Feau de poulet. Ses fureurs redoublerent; & il se possédoit si peu, que, malgré son respect pour Parmesan, il se mit à jetter par la fenêtre les Amans d'Altine. Hélas! nous étions du nombre; & il en auroit estropié bien d'autres, quoiqu'il ait naturellement le meilleur cœur du monde, s'il n'étoit pas devenu trèsamoureux d'une Parente d'Altine, qui n'eut pour lui que de l'amitié, mais qui adoucit fon ame, & que, pour récompense, Altine fit changer en Autruche, par Sempiternelle. Pour nous, très-affligés de son accident, & bien plus encore du nôtre, nous quittâmes, trop tard, mais aussi précipitamment qu'il nous fut possible, ce pays de désastres. Il est fâcheux que les meilleurs Danseurs de votre Cour ayent connu ce Pays-là. Cependant, Seigneur, pour tâcher de ne point perdre vos bonnes graces, nous nous fommes exercés avec tant de zele, que nous n'irons pas mal fur un pied. A la bonne-heure, dit Puce; & je verrai, au bal de cette nuit, ce qu'on peut faire de vous. Mais n'est-on pas bien avancé d'être tout de travers pour une Altine qui n'en vaut pas la peine? Prudinette fut trèsscandalisée de cette histoire. Elle en porta des plaintes à Ostentation, qui regardoit dédaigneusement Sautrio, & ne s'appercevoit pas qu'en se soufflant, il venoit de se faire une joue beaucoup plus grosse que l'autre. Circonspect l'en avertit. Puce s'en moqua, Splendian,

malgré tous ses chagrins, ne put s'empêcher de faire, sur-eux, des réflexions très-fines; & il étoit impossible que Zulménie n'apperçût pas la distance qu'il y avoit de lui aux autres. Elle ne feroit cependant nulle attention à tout ce qui le distingue, si, à chaque instant, il ne lui rappelloit Zuma. Pour revoir son image qu'elle adore, qu'elle - même a tracée, elle s'échappe, & va s'enfermer seule, pendant qu'on est occupé de Sautrio. Combien Splendian seroit heureux, s'il pouvoit la voir, ses beaux yeux fixés sur le portrait de Zuma, craignant que ses larmes ne l'effacent, presqu'aussi émue qu'elle l'étoit en sa présence, &, malgré ses vœux secrets, n'osant lui donner des baisers, que la Pudeur dispute à l'Amour! Mais on lui envie jusqu'à ses consolations. Les enlever aux malheureux, est le plus doux plaisir des méchans. L'horrible Guenon, si célebre par ses noirceurs, arrive, faute sur les genoux de Zulménie, étend ses vilaines petites mains armées de griffes, s'empare du portrait, & se sauve, en faisant un éclat de rire infernal. La belle Maîtresse de Volsidor jette des cris affreux, court après la Guenon, ne la retrouve point, & reste abîmée dans son désespoir. Il lui semble qu'une seconde fois on vient de l'arracher

à son Amant. Il lui en seroit plus cher . s'il étoit possible: & son affliction & ses regrets eussent désarmé toute autre que Sempiternelle. Quelle jouissance pour cette abominable Fée! Elle va trouver Prudinette. Ce portrait est nécessaire au complor qu'elles méditent. D'un coup de baguette, elles en prennent une copie. Mais il faut qu'elles soient aidées, pour être plus sûres du succès. La Guenon ne peut souffrir Zélide, & la choisit. Elle déplaît à Prudinette. Cette derniere a déja confié à tout le monde, que Zélide est excessivement mauvaise compagnie; qu'on pe devroit point la recevoir. Mais plus elle la méprise, plus elle approuve Sempiternelle de compter sur cette Femme. On fait venir la Maîtresse de Puce: on careffe fon amour-propre: on lui explique tout ce qu'on attend de son habileté. Zélide est trop rampante, pour être vindicative. Elle oublie que Sempiternelle lui a fait beaucoup de mal, en longeant au bien qu'elle peut lui faire. Elle s'étoit senti, pour Prudinette, un éloignement extrême: mais elle est entraînée par l'espoir que cette autre Fée pourra lui être utile. Cependant elle fait ses conditions. Elle exige qu'on rende Volsidor éperdument amoureux d'elle, &. fur-tour, qu'on lui raccommode son nez. Les

deux Fées lui promettent tout, pourvu qu'elle les seconde, à leur gré, & qu'elle persuade à Zulménie, que Prudinette est aimée de Zuma. Et si j'échoue, demande Zélide? alors. répond Prudinette, vous aurez toujours la ressource d'Ostentation. Vous êtes adroire. Je vous apprendrai les moyens de lui plaire; &, à la longue, il pourra bien vous donner quelques petites Provinces de son vaste Empire. On lui apprit aussi la métamorphose de Volsidor; &, en l'apprenant, elle ne s'étonna plus de sa scene avec celui qui, sous ses traits, représentoit dans ses Etats. Mais Prudinette étoit bien éloignée de vouloir qu'il aimât Zélide; car, depuis qu'elle avoit vu son portrait, ce n'étoit plus la figure de Splendian. mais celle de Zuma, ou de Volsidor, dont elle étoit folle. Que ne dirent-elles point de Zulménie? Elle n'est mi jolie, ni naturelle, soutenoit Zélide. Ajoutez donc qu'elle ignore les décences, reprenoit Prudinette: & qu'elle est presque imbécille, continuoit Sempiternelle; car elle aime son Amant pour luimême. Ah! Mesdames, s'écria Zélide, que vous la jugez bien! Alors elles s'accablerent d'éloges, & se séparerent, avec le plus doux langage, & les plus noirs projets, même les unes contre les autres.

Pendant ce trio d'enfer déja commençoir la Fête que Splendian donnoit à Zulménie. Il étoit du désespoir qu'elle ne parût point. Plufieurs fois Célefte lui avoir fair dire qu'elle étoit desirée; & lasse de l'attendre. elle vole elle - même pour la chercher. Elle trouve Zulménie en larmes: Osiris, ou la Reine Sianne, Zéphirine & Rosalide ne pouvoient calmer sa douleur. Le portrait de Zuma, ce trésor que je possédois, le seul pour mon cœur; hélas! Madame, dit-elle à Céleste, j'avois ofé le tracer moi-même; il vient de m'être ravi! Elle ne put en dire davantage; ses pleurs l'en empêcherent. Et cet injuste Zuma, disoit la belle Fée en elle-même, se plaint toujours! Elle tâchoit de consoler Zulménie, ou, du moins, de l'engager à la suivre. Zéphirine, qui avoit disparu pour un moment, accourt, fait un cri de joie, & rentre avec le portrait : elle l'a retrouvé dans un des cabiners d'Osiris; &, en effet, il y avoit été remis par la vilaine Guenon, à qui il n'étoit plus utile. Zulménie embrasse mille fois son Amie, place involontairement le portrait sur son cœur : puis, confuse de ce qu'elle vient de faire, elle va baiser la main de Céleste, la conjure de lui pardonner un sentiment dont elle n'est pas la

#### ETZULMENIE.

maîtresse. Céleste est attendrie, autant qu'étonnée de la ressemblance frappante de Volfidor. C'est alors que Zulménie la suit. La Fête est donnée pour elle; & c'est elle seule qui peut l'embellir. Elle arrive avec l'air du triomphe, &, fur tout, du bonheur. Splendian, qui, pendant son absence, avoit été d'une inquiétude & d'une trissesse extrême; Splendian, heureux de la revoir, le seroit davantage, si elle paroissoit l'être moins. Les Génies Ostentation & Archangélino en font épris plus que jamais. Puce la trouve divine, & seroit presque sérieusement tenté d'avoir une passion pour elle. Superbe l'admire; il ne cesse d'en faire l'éloge, & Sianne la trouve toujours au-dessus du bien qu'on en dit. Les Seigneurs Puces sont en extase. Zélidan, Zulamire & le Fils d'Archangélino se récrient sur ses charmes. Elle seule peut égaler Céleste, & l'emporter sur Zéphirine, Rosalide & Mélide, Jamais on n'a vu d'aussi belles personnes rassemblées. Sautrio fait des merveilles en leur faveur. Il danse si agréablement sur un pied, que Puce pardonne à son Favori de s'être fait jetter par la fenêtre. Mais bientôt Zulménie se dérobe à la foule, & se retire dans un cabinet de verdure. éclairé, ainsi que tous les autres, par des

milliers d'escarboucles. Le Soleil a moins d'éclat. Les jardins de Céleste sont le lieu de la Fête. Sa Cour, qui, ce jour-là, respiroit la fimplicité, n'a d'autre parure que celles des Bergers & des Bergeres. Les salles où l'on danse ne sont ornées que de festons de mirthe & de lilas entrelacés. Les voix les plus douces se mêlent au son des instrumens. champêtres, Par intervalles, un silence intéressant succede à leur concert. Alors le chant mélodieux des oiseaux se fait entendre. A leurs tendres accens, se joint le murmure des eaux; & des échos prolongés, dans des grottes formées de rocailles, répétent le nom de Zulménie. Toute entiere aux idées que lui rappelle cette Fêre, elle se livre, avec une forte d'abandon douloureux, au charme d'une rêverie qu'elle craint de voir interrompue. Elle la préfere à tout, au plaisir qui l'environne, à celui qu'elle inspire, à Splendian lui-même. On se doute bien qu'il ne manqua pas d'arriver. Sans se rien dire, les Amans, vraiment passionnés, s'entendent, se répondent, & s'appellent. Il est déja dans ce réduit filencieux & frais, où elle rêve si profondément à Zuma, que d'abord elle ne l'appercoit point. Il s'arrête; il la contemple; il s'enivre de l'espoir que peut-être Zuma

### ET ZULMENIE.

l'Amour, il fe sent retenu par la crainte. Il frémit; il balance: mais ensin, il est entraîné, & va tomber aux pieds de Zulménie.

Connoissez enfin, lui dit-il, l'excès d'une passion qui n'eut jamais d'exemple. J'ose vous en faire l'aveu; il est coupable; je vous offense, peut - être plus encore que vous ne pensez. Zulménie, je vous adore, & ne puis vivre dans l'incertitude où je suis.... Avant de prononcer, consultez-vous. Hélas! vous allez décider du sort de mes jours. Peut-être il sera horrible.... Eh quoi! vous m'écourez sans colore!... Il n'avoit pas dit un mot qui n'eût touché Zulménie. Il étoit à fes genoux, & il y étoit comme Zuma. Ses yeux peignoient le trouble, & ses yeux, ainsi troublés, ressembloient à ceux de Zuma. Tout lui retrace Zuma, jusqu'au lieu où Splendian lui parle de fon amour. Aussi ne fonge-t-elle point si c'est Splendian qui l'aime, qui l'en assure. C'est Zuma qu'elle croit voir ; c'est lui qu'elle croit entendre. Avec une avidité inquiéte & plus amoureuse encore, le Génie attend sa réponse. Leurs regards se rencontrent. Quels regards! leur émotion y paroît toute entiere. Cette émotion rend Splendian furieux; & un soupir de Zulménie met le comble à l'horreur de sa situation.

C'en est fait, s'écria-t-il! je le vois, je lesens, je n'en puis douter... Mais, au nom d'un amour qui méritoit de vous intéresser, du moins je m'en flattois, je devois le croire, au nom de vous-même, répondez-moi.

Splendian, lui dit - elle alors, je ne puis être à vous. Ah! reprend-il, si vous donnez à Splendian un regret, un seul regret... Eh! pouvez-vous douter, lui répondit-elle, que je ne vous apprécie? - Eh bien, Madame, s'il est vrai que vous le distinguez, votre Amant, qui vous eût sacrifié le Trône du Monde, & pour qui, sans vous, il n'est point. de bonheur, aime mieux y renoncer, renoncer à Zulménie, la perdre, vivre désespéré, que de devoir à sa compassion généreuse un reste d'intérêt, que, sans doute, un autre objet ne peut manquer d'affoiblir. Avouez-le moi, Madame, avouez que Splendian, l'heureux Splendian... Que je suis infortuné! II alloit dire des choses plus incompréhensibles encore pour Zulménie, lorsque Circonspect paroît; il étoit envoyé par Prudinette. Il ap-

# ET ZULMENIE.

pelle Splendian qui le maudissoit presqu'aurant que l'Amour.

Ecoutez, lui dit-il, en le prenant à part; ou, je me trompe fort, ou il n'y a pas l'ombre de réserve dans votre conduite; d'autres que moi pouvoient vous voir aux pieds de Zulménie. Pourquoi vous permettez-vous une femblable imprudence? Ce n'est pas pour mon plaisir, répond le Génie du ton le plus affligé: l'espere, dit Circonspect, que ce n'est pas pour le sien. J'ai peur du contraire, reprit-il; & j'en serois inconsolable. - Auroit-elle eu l'indiscrétion de vous faire quelque aveu?... Ah! reprit Splendian, pour être sûr de mon malheur, je n'ai pas besoin qu'elle me le confirme. C'est-à-dire, continua Circonspect, que Splendian ne l'intéresse pas plus qu'un autre. - Plût au Ciel, s'écria-t-il! Je ne sçais, si c'est ma faute, ajouta le Pere de Zulménie; mais je ne vous comprends point du tout. Votre desir est probablement de lui plaire? Mon tourment, répondit - il, est de me voir préféré par elle. Il me semble que vous déraifonnez, hazarda Circonspect. - Eh! pardonnez! le désordre est trop permis à un Amant qu'elle accable. Je n'ai jamais aimé que Zulménie; je sens que jamais je ne pourrai aimer' qu'elle; &, puisqu'elle m'écoute, elle est perdue pour moi. Circonspect, à ces mots, le quitta bien persuadé qu'il étoit sou. C'est ce qu'avoit voulu Prudinette : elle étoit alors au comble du bonheur, car elle rendoit Zulménie bien malheureuse.

Cette Nymphe, trop belle & trop intéressante, pour n'être pas persécutée par son sexe, étoit restée dans le même bosquet, à la même place où Splendian lui avoit declaré fon amour. Elle y fongeoit à Zuma : elle entend prononcer fon nom; fon cœur s'émeut; elle écoute; on le répete encore; elle fe leve. & s'approche, le plus doucement qu'il lui est possible, d'un bosquet voisin de celui où elle est. Elle entend deux personnes qu'elle ne voit pas. En écartant les feuilles d'une palissade qui la séparoit d'elles, Zuiménie reconnoît la Fée Prudinette & Zélide. Mais, Madame, lui disoit cette derniere, songez-vous à la distance que le sort a mise entre vous & Zuma? - Eh! que m'importe? Il est charmant; il m'adore. Voyez son portrait; il est mon excuse. Non, Zélide, non: yous n'imaginez pas à quel point j'en suis aimée. Quel coup de poignard pour Zulménie! Elles se plaisent à le retourner dans son cœur; elles appuient sur tous les détails de cet amour prétendu. Zulménie voudroit ex-

#### ETZULMENIE.

pirer à l'instant. Prudinerre ajoute qu'elle est déterminée à partager avec Zuma le pouvoir de la Féerie; mais qu'il n'est touché que du don de sa main, &, sur-tout, deson cœur. Les forces manquent alors à Zulménie; elle jette involontairement un cri de douleur, & tombe sur un banc de gazon, presque sans connoissance. A ce bruit soudain, Prudinette, qui n'a parlé' ainsi, que parce qu'elle la savoit près d'elle, paroît effrayée, & quitte précipitamment le bosquet. Zélide, tout aussi bien instruite, joue l'effroi, en appercevant Zulménie dans l'état le plus cruel, ne pouvant ni parler, ni verser des larmes, levant ses beaux yeux vers le Ciel, & le suppliant de terminer ses jours. La perfide Zélide, en feignant de la secourir, laisse tomber un portrait. Zulménie, sans pouvoir retenir le mouvement qui l'entraîne. le releve, y jette des yeux inquiets. C'est Zuma; c'est lui!.. Dieux! dit Zélide, que faites-vous? Que dira Prudinette? C'est le portrait de l'Amant dont elle est adorée, & que, dans son trouble, elle m'a laissé en me quittant. Elle vouloit continuer ses confi--dences. Zulménie l'éloigne avec horreur. quitte ces lieux, &, mourante, regagne fon appartement, où, seule, plus infortunée

qu'il n'est possible de le dire, telle sent par fond de son ame , l'anéantissement succéder au désespoir. Accablée sous le poids de sa douleur, baignée dans les larmes, elle passe la nuit la plus affreuse. Le jour la retrouve dans le même trouble, & les soins même de l'amitié lui sont pénibles. A peine elle étoit sortie de ce bosquet fatal, témoin du menfonge odieux dont, elle a été la victime, que Splendian accourt, dans l'espérance, de l'y trouver. Il n'apperçoit que Zélide. Ses agaceries l'importunent, & lui font prendre la fuire. Jusqu'à la fin du bal, il avoit cherché sa Maîtresse. Il ne se doute point de l'état horrible où elle est; & cependant son agitation est extrême.

Il n'y avoit pas long-temps que le Soleil éclairoit ces lieux, lorsque Prudinette le fait prier de passer chez elle. Elle étoit parée avec la recherche la plus scrupuleuse. Splendian, lui dit-elle, après quelques soupirs qui n'étoient point touchans, j'ai des droits sur votre estime. Malgré mes principes, je n'ai point de remords de mes sentimens pour vous: un amour vertueux, le seul qui puisse s'emparer de mon ame, vous l'a soumise. Et ce sut avec beaucoup de dignité qu'elle continua de lui peindre, etrès vivement.

# ET ZULMENIE.

ment, ce qu'il lui avoit inspiré si vite. Hélas! ajouta-t-elle, j'ai trop bien lu dans votre cœur : je sais qu'il ne peut être à moi; mais, du moins, fongez quelquefois, & même aux pieds de Zulménie, qu'elle ne peut vous aimer autant que Prudinette. Mieux que vous, j'ai pénétré ses sentimens; j'avois intérêt de m'en instruire; je suis parvenue à les connoître. Quoique vous lui ayez inspiré une passion très - vive, elle conserve quelque souvenir d'un Zuma, qu'elle se reproche d'abandonner pour vous; & peut-être ne lui eussiezvous pas été préféré, si l'éclat de votre rang... Impiroyable Fée, dit - il en l'interrompant, que vous ai-je fait pour déchirer mon cœur? Le mien ne l'est pas moins, reprit-elle; mais, plus généreux que le vôtre, je veux bien encore vous dire... Laissez-moi; ne me dires rien... Où suis-je? Qu'ai-je appris? Et ne se connoissant plus, il quitte Prudinette, fans trop sçavoir où il alloit. L'Amour, qui le sçavoit pour lui, l'Amour & le désespoir l'entraînent vers Zulménie. Pour la premiere fois depuis son séjour dans l'Empire de Céseste, il ose s'introduire dans l'appartement de sa Maitreffe.

Elle étoir seule, couvrant de ses pleurs un portrait qu'elle ne peut s'empêcher de regarder encore, & qu'elle cache, dès qu'elle apperçoit Splendian. Le désordre où il est ne peut surpasser le sien; il tremble à sa vue. Il comptoit l'accabler de reproches; ils expirent sur ses levres. Il fait enfin un effort fur lui-même. C'est trop long-temps, Madame, lui dit-il, verser des larmes, & sentir des remords : je sçais tout. Puisque Zuma vous est devenu indifférent, puisque la feule compassion vous ramene à lui, il doit être généreux à son tour, vous dégager d'un lien qui vous pese, vous rendre à ce qui vous est cher, ne plus se souvenir de vos sermens, ni même de vos charmes; vous oublier, en avoir le courage... L'Amant, qui vous eût tout immolé, qui vous méritoit, Zuma qui vous adore, Zuma qui devoit se croire aimé....

Aimé, lui, interrompit-elle! Non, il ne l'est plus. — Dites qu'il ne le sut jamais. — Il n'étoit pas digne de l'être; je rougis de cet amour. J'ignore comment vous en êtes instruit; mais, qu'il sçache que je le hais. Splendian éroit resté immobile. Écoutez-moi, lui dit-elle. Il ne l'entendoit point. Une seconde sois elle le conjure de l'écouter. Eh! que pouvez-vous avoir encore à me dite, reprend-il avec l'emportement de la douleur? Barbare! eh bien! envenimez encore, s'il est possible, la blessure mortelle de ce cœur qui vous ado-

re, qui n'a plus rien à espérer ni à craindre: je vous désie de le rendre plus malheureux! Parlez.

Hélas! lui dit-elle, pardonnez! vos sentimens ajoutent à mon infortune. Faut-il que je fois réduite à vous parler d'un autre que de vous? Encore une fois, pardonnez; & jugez de l'opinion que j'ai de vous par tous les aveux que je vais vous faire. Vous méritiez qu'on répondît à votre amour; le mien, cruellement trahi, eût fait sans doute mon bonheur, si vous en eussiez été l'objet. Mais j'adorai Zuma; je ne serai point à un autre. Avec quelle tendresse je l'aimois! les grandeurs, l'éclat, les hommages, même le vôtre, ne m'étoient rien. l'aurois voulu lui facrifier davantage, lui offrir plus. Je ne pouvois supporter son absence. Je n'avois de bonheur que son idée; elle étoit le tourment, le charme de ma vie: elle n'en sera plus que le supplice. Oserai-je vous le dire? Tout aimable que vous êtes, j'eusse été injuste ; je ne yous aurois point distingué, si mille rapports inexplicables ne m'avoient rappellé Zuma. Il me sembloit que c'étoit son ame qui animoit vos traits; & lui seul étoit la cause du trouble que vous me fites quelquefois éprouver.

Qu'entends - je ? Dieux ! Ah ! Dieux ! Quoi! Splendian ne vous intéressa jamais! Je

vous offense, continua-t-elle. — An! Zul-ménie! Que Zuma sur coupable! Qu'il est heureux! Quel moment de délire, d'ivresse, de sélicité, de remords pour lui! — N'enviez point sont sort; je ne le reverrai jamais, je ne l'aime plus. Son ame n'est qu'ambitieuse; la mienne le dédaigne. — Vous le dédaignez! Que dites-vous? O Ciel! — Cessez de m'en entretenir. Remettez - lui ce portrait, l'ouvrage de mes mains, ou plutôt de mon cœur. Qu'il apprenne, en le voyant, à quel point je l'aimois, & combien je le déteste.

Son portrait, s'écrie-t-il, en tombant à ses genoux!... Non, vous ne le haissez point! (Rien ne peut exprimer ce qu'il ressent.) Adorable Zulménie! Quoi! vous avez daigné!... Ah! ses doutes surent des crimes; il sut trop puni d'une épreuve cruelle; &, malgré l'excès de son amour, ne croyez pas que je l'excuse.

N'allez pas cependant, reprit-elle vivement, lui être moins favorable. Protégez-le; veillez à son bonheur. Qu'il soit le plus fortuné des Hommes, quoique le plus ingrat, quoiqu'il me désespere, quoiqu'il adore la Fée la plus haissable! Ah! Zulménie! lui dit-il, enivré, attendri, transporté de joie, de reconnoissance, de douleur & d'amour, Zulménie! on vous trompe. Et vous avez pu le croire! Quoi! l'Amant qui vous adore, qui ne vit que pour

, L

#### ETZULMENIE. 261

vous, vous osez penser qu'il peut vous être infidele! — J'en ai la preuve. Et que n'en puisje douter? Ce que j'ai souffert, ce que j'ai senti depuis cet instant affreux, moi - même j'ai peine à le comprendre. Pour comble de maux, je n'ai point succombé aux miens. A chaque instant il vouloit l'interrompre. Elle le force à l'écouter. Elle lui apprend ce qu'elle a entendu la veille; qu'elle a vu son portrait entre les mains de Zélide, son portrait, que lui-même a donné à Prudinette. Elle sondoit en larmes; il en étoit pénétré. Le plus heureux des Amans s'affligeoir en recueillant avec transport les larmes de sa Maîtresse.

Quelle trame odieuse, lui dit-il alors; la détestable Prudinette se venge de ce que Zuma n'a pour elle que de l'horreur. Sçachez que ce Zuma, qui vous idolâtre, n'a point cessé, sans paroître à vos yeux, d'habiter cette Cour où vous êtes. Que de tourmens il y a soufferts! Combien Zulménie a d'empire sur son cœur! Un autre objet! Lui!... Jamais, jamais, rien ne pourra le distraire d'un amour qu'ensin vous allez connoître. Sçachez....

Il alloit lui découvrir le mystere de sa métamorphose; il vouloit reprendre la figure de Zuma: le serment qu'il avoit fait à Céleste étoit oublié; il ne se souvenoit plus de rien. Les soupçons de sa Maîtresse, sa douleur, les aveux charmans qu'elle venoit de îvi faire, ce passage subit du désespoir à une ivresse, à une sélicité dont lui-même n'avoit point eu d'idée jusques-là, tout le transportoit. Il ne se connoissoit plus il faut, sui dit-il, divine Zulménie, il faut que Splendian disparoisse, & que Zuma... Il faut, dit alors une voix menaçante, renoncer à ce Mortel. C'est Sincere qui prononce ces mots; c'est elle qui paroît, & qui, du ton le plus îtrité, accable Zulménie de reproches.

O vous, qui fûtes ma protectrice, lui ditelle, lisez dans mon cœur; il est pénetré de ce qu'il vous doit. Je voudrois expirer à l'inftant, pour cesser de vous offenser, mais, tant qu'un sousse animera mon cœur, pris-je, tiélas! empécher qu'il h'appartienne à Zuma? (Que n'éprouve-t-il point alors?) Else tombe aux pietes de Sincère. A ce spectacle, il ne se souvient plus qu'il à les traits de Splendiah: l'état où il voit sa Mastresse le met hors de hit. Il prend Zadmente dans les bras, la serre contre son cœur, se, versant un torrent de larmes, se précipite aux pieds de sa Mere.

Ne me séparez point d'elle. Soussiez que nous soyions éternellement unis. Qu'estrends-je! s'écrie Zulménie. Oui, Seigneur, je vous l'accorde, répond Sincere. Il est prêt à lui dire qu'il n'est point Splendian.

Céleste arrive. Ah! ma Sœur, lui ditelle, que de maux vous vous êtes faits! & combien vous nous en eussiez épargnés, en consentant à l'hymen de votre Fille & de Volsidor! Sincere en paroît plus éloignée que jamais : elle apprend à Céleste qu'elle vient d'accorder Zulménie aux vœux de Splendian. An! s'écrie la malheureuse Nymphe, si je ne suis point à Zuma, je ne serai à personne, & à Splendian, moins qu'à un autre. Plus il mérite de posséder tout entier le cœur de celle qui lui appartiendra, & moins je voudrois.... Lui, qui connoît mes fentimens, comment a-t-il pu fouhaiter que je fusse à lui? Il rejette l'indiscrétion de sa demande, sur le trouble où il étoit: & Céleste, pour le tirer d'embarras, dit qu'il aspire à la main de Zéphirine. Sincere n'y entend plus rien. Zulménie la conjure de la rendre à l'obscurité pour laquelle les Dieux l'ont fait naître: elle n'implore, elle ne demande que le bonheur de vivre pour Zuma. J'aurai tout, Madame, lui dit-elle, & je vous devrai tout; si vous m'accordez cette grace. Sincere alors lui apprend, avec autant d'indignation contre l'objet de son choix, que de douleur de la voir livrée à l'Amour, le mystere de sa naissance. Son mécontentement sit taire sa tendresse; & Zulménie ne retrouve

une Mere, que pour gémir de sa rigueur. Avec cette expression du cœur, qui devroit cependant être sentie, elle se plaît à répéter plusieurs fois ce nom si cher, qu'elle prononce pour la premiere sois. En embrassant les genoux de Sincere, qu'elle baigne de ses larmes, elle la supplie de lui pardonner son sentiment.

Mais, pendant que la Fée est émue plus qu'elle ne le voudroit. & s'efforce de renfermer son trouble; pendant que Céleste s'abandonne à toute sa sensibilité, & que Splendian est partagé entre la, plus vive douleur & le ravissement le plus délicieux, la Fée Colere, (il faut qu'on fache qu'elle est venue à la Cour de Céleste avec Sincere son Amie, & le Génie Démesuré, son Époux, cette Fée, dis-je, qui est chez sa Fille Zéphiripe, la caresse de toute sa force, la trouve charmante, & lui dit, à sa maniere, c'est à-dire avec une sorte d'emportement, qu'elle est la plus jolie du monde, Zéphirine lui apprend, entre mille autres choses, que Splendian lui paroît très-aimable, mais encore plus extraordinaire, & qu'il a l'étrange coutume de fe fâcher contre elle, toutes les fois qu'elle a l'air de prendre intérêt à lui. Voila Colere furieuse, comme de raison; & si on la laissoit faire, elle iroit dévisager Splendian, par

1

amitié pour sa Fille. Cependant on parvient à la calmer un peu; & , en attendant qu'elle se livre à son courroux, elle demande, d'un ton menaçant, qu'on lui fasse voir cette belle Zulménie, dont Zéphirine lui fait tant d'éloge. En conséquence, elles se rendent dans son appartement, & la trouvent en pleurs aux pieds de sa Mere. Zéphirine, sur le champ, se met à genoux aussi. Colere ne se possede point: elle fait une scene à Sincere sur sa rigueur, une à Splendian sur ses contrariétés; il n'y a que Céleste qu'elle ne gronde point, Zulménie lui paroît plus belle que tout ce qu'elle a vu; elle court pour l'embrasser, & Zulménie croit qu'elle veut la battre : mais la bonne Fée Colere, qui se radoucit en la voyant encore de plus près, lui accorde tout de suite sa protection. Elle emmene Sincere de force, pour mettre fin à ses réprimandes : & Dieu sait ce qui seroit arrivé à cette derniere, si elle avoit osé résister! Céleste, de son côté, entraîne Splendian, malgré qu'il en ait, pour chercher avec lui le moven de détruire les préventions de sa Sœur sur le compte de Volsidor; & Zulménie court se jetter dans les bras d'Osiris, où elle se désespere. Splendian avoit accompagné Céleste dans son appartement : on juge combien leur conversation devoit être intéressante. A l'instant où elle étoit le plus animée, elle est soudain interrompue par les cris de Zéphirine.

Zulménie vient d'être enlevée; & Sianne, c'est-à-dire Osiris, qui n'a point voulu se séparer d'elle, & qui la tenoit serrée contre fon fein, est disparue avec elle. Qui pourroit peindre l'état, le désespoir, la fureur, les transports du Génie ? L'affliction de Céleste est extrême : elle renvoie Zéphirine, qui sort en faisant retentir le Palais du nom de son Amie. C'en est trop, dit alors le malheureux Amant de Zulménie. Voici le moment de reprendre la forme & l'autorité de Volsidor. Il le veut; Céleste le desire, & il reste toujours Splendian. Il falloit qu'ils suffent ensemble, pour que l'un & l'autre reparussent sous leurs véritables traits. C'étoit une des conditions de l'échange. Si je ne l'ai pas dit, j'ai eu tort; & il est temps que le Lecteur l'apprenne. Le Génie ne se souvenoit plus de cette condition funeste; la Fée elle-même l'avoit oubliée.

Eh bien! s'écria-t-il, je la défendrai fous les traits que je conserve. Et vous succomberez; reprend Céleste. La puissance de Splendian est subordonnée; vous n'aurez que son pouvoir, tant que vous aurez sa figure. Dusséje, interrompit-il, m'exposer à tous les maux,

eussé-je la certitude d'en être accablé, je volerois au-devant d'eux, pour fauver Zulménie. Elle vous est rendue, dit alors le faux Volsidor, en le montrant aux yeux du véritable. & à ceux de Céleste. Avez-vous cru, continua-t-il, que l'amitié ne veillat point à votre bonheur? Volsidor se précipite dans ses bras: tout entier à la reconnoissance, il ne trouve point d'expression pour l'en assurer. L'échange fe fait; & tous deux sont prets de voler au secours de la Maîtresse du Souverain des Génies. lorsque Sincere arrive, troublée, hors d'ellemême. Zulménie lui est ravie; elle ne peut sentir que sa perte: le courroux fait place à la rendresse. Elle apprend à Céleste, que les ravisseurs de cette Fille si chere, sont Prudinetre, Ostentation, Archangélino, & le Génie Circonfpect lui même. Raffurez - vous, Madame, lui dit Volsidor. Heureux de pouvoir vous servit, heureux de ce que toutes les autorités sont soumises à la mienne, je pars, je Wais vous rendre celle que vous regrettez: c'est Volsidor, qui sera son libérareur, dit Céleste; c'est lui que vous voyez. Quelle sut la furprise de Sincere! Este reste enchantée de l'air moble, des graces, de la majesté, de la figure charmante & de la générosité de ce Génie. Seigneur, lui dit-elle, avec une sorte d'embarras, je vous devrai tout. Vous êtes

bien vengé de mes injustices. Il s'éloigne, sans tarder davantage, & donne sa parole à Céleste, qui l'exige, d'être invisible aux yeux de Zulménie. Il me paroît nécessaire de dire ce qui a donné lieu à son enlevement.

Dès que Splendian fut forti de chez Prudinette, cette Fée, très-mécontente, avoit été, de concert avec Ostentation & Archangélino, instruite par elle du rang de l'Amante de Volsidor, proposer à Circonspect de choifir pour elle un Époux entre ces deux Génies; il n'en avoit pas paru très-éloigné. Comme il se croyoit un peu amoureux de Prudinette, il ne se fâcha point de ce qu'elle avoit deviné qu'il étoit le Pere de Zulménie; car elle n'eut garde de lui dire comment elle l'avoit découvert. On se souviendra que ce sut par le moyen de Sempiternelle. Lorsque Prudinette eut quitté Circonspect, cett emême Sempiternelle courut encore l'avertir de l'apparition de Sincere: fous la forme d'une Mouche Guêpe, elle étoit sortie de l'appartement de Zulménie, au moment où sa Mere avoit dit à Splendian qu'elle la lui accordoit : c'est ce qu'elle s'étoit hâtée de venir apprendre à Prudinette, qui retourna bien vîte chez l'Époux de Sincere. pour le prévenir contre un projet qui détruifoit tous les fiens.

On veut, lui dit-elle, donner votre Fille à

Splendian. Elle en est au désespoir, & elle n'a pas tort; car ce Génie est d'une extravagance reconnue. En esset, répondit-il, j'ai cru m'en appercevoir.

Prudinerre ajoure, que, pour éviter ce malheur, il faut la faire enlever & même épouser par l'aimable Archangélino. Pourquoi pas, Ostentation, interrompt Circonspect? Il faut du moins qu'elle choisisse; l'un des deux peut lui plaire davantage, quoiqu'à dire vrai, je n'épouserois peut-être, à sa place, ni l'un ni l'autre. Je vous avoue même que ces deux Gendres-là, (fi l'on peut s'en rapporter à foi) ne me paroissent pas devoir me convenir autrement. L'incertitude de Circonspect étoit affez naturelle. Archangélino, fourd, l'obligeoit d'élever la voix; & comme il étoit assez maigre, Ostentation avoit voulu le souffler malgré lui. D'ailleurs, ajouta-t-il, un enlevement doit être, à ce qu'il me semble, très-résléchi. Prudinette l'assura, que, par pure amitié pour lui, elle le méditoit depuis six mois. Circonspect, satisfait de la date des réflexions, ne songea pas qu'elle ne pouvoit être aussi ancienne. Il avoit des momens de distraction. Prudinette sçavoit en profiter; & elle obting à la faveur d'une des fiennes, que l'enlevement s'exécuteroit en trois minutes. Gependant reprit le Génie, cette démarche ne me paroitroit point convenable, si, vous & moi, n'avions l'attention de l'accompagner. Nous la conduirons, d'abord, dans les États d'Archangélino; elle y passera une année, pour bien connoître les Sujets sur qui elle regnera; ensuite, le même tems, dans l'Empire d'Ostentation; après quoi, elle pourra se déterminer. Les lenteurs de Circonspect metroient au désespoir Prudinette & Sempiternelle. Elles sçavoient bien que tout seroit perdu, si Volsidor pouvoit reprendre sa forme & son pouvoir; mais elles avoient l'espérance, qu'entraîné par son amour, il viendroit secourir & venger sa Maîtresse, sous la figure de Splendian; auquel cas les deux Génies, (car on n'osoit pas compter sur Circonspect, ) & les deux Fées raffemblées contre Volfidor, étoient convenues de l'enchaîner pour plusieurs siecles: il n'auroit pu échapper à ce malheur. qu'en renonçant à Zulménie, & en épousant Prudinette. Tel étoit le projet de cette Fée; mais ce n'étoit point celui de Sempiternelle. Comme elle avoit la rage des maris, elle agiffoit pour fon compte, & elle s'arrangeoit d'avance pour épouser le plus aimable des Génies.

Quoi qu'il en soit, Zulménie traversoit les airs dans le char de Circonspect, où Sianne étoit avec elle: il s'y étoit placé entre sa Fisse

27 I

& cette Reine intéressante, séparée encore une fois de Superbe, qui se désoloit de ne l'avoir revue que pour la perdre. Prudinette, dans un autre char, avoit, à ses côtés, les deux Génies. On doit juger de l'état de la Nymphe à laquelle ils prétendoient tous deux. Elle arriva enfin dans la triste Souveraineté d'Archangélino. En sa faveur, il avoit fait habiller sa maison en papier or & argent, & il la conduisit dans son Palais de Marcassite, qu'il croyoit d'une très-grande magnificence. Ceux des autres Génies étoient de diamans. Ostentation prenoit en pitié le faste prétendu d'Archangélino, & le persissoit tristement. Je n'entends pas bien, disoit celui-ci; néanmoins je lis dans ses yeux, qu'il est jaloux de ce que ma belle Future m'adore. Petit Papa Circonspect, marieznous sur le champ, pour le faire taire. Jusques-là, Zulménie, abîmée dans son chagrin. n'avoit pas même daigné les écouter. Prudinette, dont elle détestoit la fausseté & le triomphe, ne lui étoit pas moins insupportable. Mais la voyant applaudir à ces derniers mots du Génie aux grandes oreilles, elle sentit redoubler son horreur pour cette Fée. & se résolut enfin à prier Circonspect de l'entendre. Je ne crois pas, dit-il, pouvoir vous le refuser; & parce que vous êtes ma

Fille unique, ce sera pour demain. Mais ses instances & sa douleur furent si vives, qu'il l'emmena avec Sianne dans son appartement en lui faisant presque des reproches de sa précipitation. Elle se jette aux pieds de son Pere, lui fait les caresses les plus tendres, lui ouvre son ame, lui montre sa répugnance pour les Partis qu'on lui propose : elle lui dit enfin d'excellentes raisons, que Sianne appuyoit avec le plus vif intérêt. Je ne vous oblige point, répondoit-il, d'épouser Archangélino, si vous préférez Ostentation. Alors, fondant en larmes, elle l'affure qu'ils lui déplaisent également. Vous ne pouvez pourtant pas les épouser tous deux, reprenoît il. Ni l'un, ni l'autre, s'écrioit-elle. Ce n'eft point l'avis de Prudinette, ajoutoit Cinconspect. Je pense qu'elle vous conduira mieux que Sincere. C'est pour cela qu'elle vous enleve, & que j'y ai consenti. C'est une personne très-sensée; & comme elle vous aime, elle s'affligeoit de ce que, malgré vous? on prétendoit vous unir à Splendian ; qui n'est pas trop raisonnable. O mon Pere! fi vous connoissiez Zuma ! il est présérable " tous les Génies du monde. Ce que vous dites me semble furieusement hazarde, reprit son Pere. Je ne crois pas cependant qu'il y air rien d'impossible. Volsidor & Splendian; encore

# ET ZULMENIE.

encore invisibles, entendirent la fin de cette conversation; &, sans son Ami, Volsidor sé seroit précipité aux pieds de sa Maitresse.

Mais tout à-coup, par l'ordre du Souverain des Génies, aux sons ravissans d'une Musique céleste, qui exprime l'amour de Zuma, la chambre où étoient Circonspect. Zulménie & Sianne, le détache imperceptiblement du Palais d'Archangélino, & elle es enlevée dans les airs. Je ne prononcerois pas sur ce que j'entends, dit Circonspect, en battant la mesure; mais il y a quelque apparence que nous marchons. Pendant qu'il yeur en douter, Zulménie, qui en étoit certaine, renaît à l'espérance. Dans une autre chambre qui voyage de même, Ostentation, Archangélino & Prudinette se désesperent du renversement de leurs projets. Ce qui chagrine le plus Archangélino, c'est ce qui arrive aux deux plus beaux appartemens de son Palais de Marcassite. S'il restoit envier. n se consoleroit de la perte de Zulménie. Elle fait un cri de joie, lorsque sa chambre aérienne descend bien doucement à la porte du Palais de Céleste. Elle vole, avec transport, dans les bras de cette Fée. Zéphirine s'élance dans les fiens. Superbe va tomber aux pieds de Sianne. Sincere accourt. Zulménie embrasse ses genoux, & sa Mere paroit enchantée de la retrouver.

C'est à Volsidor, lui dit-elle, que je dois le bonheur de vous revoir, & que vous devez la liberté. Ma Fille, ma chere Zulménie, ne vous resus point à mes vœux! C'est par lui que vous m'êtes rendue: vous seule pouvez m'acquitter. Votre Mere vous implore; elle vous conjure d'être à lui.

Quel affreux arrêt, s'écrie Zulménie! Ah! Madame, puis-je promettre un cœur qui n'est plus à moi; un cœur, hélas! bien malheureux d'être contraint à vous résister? Il ne le doit point, dit Céleste, avec une sévérité imposante.

Dans ce moment, une pompe superbe précede Volsidor. Des acclamations l'annoncent: il paroît. Zulménie, tremblante, le désespoir dans l'ame, les yeux noyés de larmes, est prête, sans osér détourner les yeux sur lui, à se jetter à ses pieds, pour obtenir, de sa générosité, qu'il renonce à elle. Sincere la prévient; & s'adressant à Volsidor:

Puisse, lui dit-elle, ma Fille, vous rendre assez heureux, pour qu'à votre tour vous me deviez de la reconnoissance! Seigneur, interrompt Zulménie, toujours sans le regarder, je ne puis rien pour votre bonheur.

## ET ZULMENIE.

Sachez qu'un Mortel adoré.... Il s'abandonne à son trouble: il ne résiste plus à ses transports; il cede à son amour. C'en est trop, s'écrie-t-il, en se précipitant à ses genoux : ah! Zulménie!.. — Que vois je? Qu'entendsje?.. - Ma chere Maîtresse! - Où suis-je? - Reconnoissez Zuma, Zuma fidele, & ne haissez plus Volsidor. - Zuma! est il vrai? Ah! fi c'est un songe; Dieux! préservez-moi du réveil. Zuma! - O ma Zulménie! ce Zuma, cet heureux Zuma que vous voyez. n'est autre que Volsidor. Cher Amant! ma belle Maîtresse! mon adorable Zulménie! Il se crovoit seul avec elle; il la serroit dans ses bras; elle se trouvoit heureuse d'y être. Ils ne pouvoient se dire que des mots entrecoupés. Mais combien leur trouble, leurs regards, les larmes du bonheur, & le défordre où ils étoient tous deux, sont plus éloquens que les discours! Leur ame ne peut suffire à ce qu'ils éprouvent.

Dieux! s'écrie Sincere, je suis trahie: l'Amour triomphe. Ses yeux peignent le courroux. Mais elle a donné sa parole; elle a des obligations à Volssdor. Il se prosterne à ses pieds: sa Fille les embrasse. Céleste se joint à eux, avec tout le charme de la persuasion: le véritable Splendian, avec toute la chaleur de l'amitié; & Colere, avec tout l'em-

portement qu'on lui connoît. Le Génie Cira conspect hazarde quelques mots, qu'on peut interprêter en faveur des deux Amans; enfin Puce, étonné, mais plus charmé encore, faute de si bon cœur, & dit des choses si plaisantes à Sincere, qu'elle ne peut g'empêcher de fourire. Alors l'Amour paroît.

Pour ma gloire, votre félicité & celle de l'Univers, dit-il à cette Fée, ne soyons plus ennemis. Elle le voit, cesse de le hair, & pardonne. Lui-même enchaîne Volsidor, & Zulménie. Jamais ravissement ne fut égal au leur, Mais lorsque Zulménie est instruite, par son Amant, de sa métamorphose & de ses alarmes, sous des traits qui n'étoient pas les siens. elle lui fait les plus tendres reproches, d'avoir osé douter de son empire, sur nout, de lui avoir laissé pleurer Zuma lorsqu'il étoit si près d'elle. t in sinch sii do

- Je ne m'étonne donc plus, dit Zéphirine ), de ce que Splendian étoit si extraordinaire! Mais celui-ci, en montrant le végitable, the paroît disposé à n'avoir point d'humeur. L'Ari mour venoit de le percer du même trait dont il avoir blessé sa polie Maîtresse: c'étoit le vœu, de Volsidor. Plus de fausse Philosophie. Il connoît le sentiment, le bonheur, & pe regrette point la liberté. Il obtient l'aveu de Colere: Démesuré consent: & Zéphirina, avoue au vrai Splendian, qu'elle le préfere même à l'autre. L'Amour unit encore Zulamire & Rosalide, Zelmis & le Fils d'Archangélino. Il resserre la chaîne de Superbe & de Sianne; & il ajoute à la félicité d'Auguste & de Céleste.

On doit juger quelle mine faisoient alors Prudinette, Zélide, Ostentation & Archangélino; car il voyoit, quoiqu'il n'entendit point. Leur chambre les avoit amenés dans le Palais de Céleste; & le pouvoir de Volsidor les contraint à être spectateurs de tout ce qui s'y passe. La vilaine Guenon étoit enchaînée dans un coin, où elle enrageoit. Puce l'apperçoic. Qu'elle est laide! Voilà, dit-il, le vrai portrait de Sempiternelle. Je la trouve pourtant un peu mieux; mais elle a son sourire & fon caractere; car je m'apperçois qu'elle voudroit bien me mordre. Céleste la touche de sa baguette; & elle reprend sa forme hideuse. Madame, lui dir Puce, la ressemblance ésoit d'après nature; je n'ai eu garde de m'y tromper. Vous avez une mine & un air caressant qui vous décélent. Volsidor, pour son supplice, lui ôte le pouvoir de nuire & la condamnée à faire des heureux. A ce mot d'hentesix, elle jette les hauts cris.

Anchangelino n'est pas plus content. On lui impose la peine épouvantable, avant de pou-

voir casser son mariage avec Sempiternelle? d'en avoir encore huit cens enfans. On oblige cette derniere à rendre leur forme à tous ceux qu'elle a défigurés, à conmencer par l'Autruche, dont Sautrio a fait mention. Trois fois la semaine, défense à Ostentation de se fouffler; ordre à lui de se montrer ces jourslà dans toute sa maigreur. Prudinette est réduite à n'avoir jamais d'autre Amant que lui; Zélide, à ne plus peindre ses sourcils & ses paupieres, ce qui fait que, sur le champ, Puce l'abandonne. Elle se retire avec Prudinette chez Ostentation; mais les jours qu'il n'est pas dans son embonpoint, elles n'ont que la reffource d'aller causer avec le très-petit nombre des Quadrupedes qui sont restés à quatre pattes.

Circonspect, qui trouve que Prudinette lui a fait faire une fausse démarche, ne la voit plus que pour la forme.

Sincere & lui rompent leur mariage; le divorce alors étoit permis. Puce, devenu trèsamoureux de Sincere, trouva qu'elle ressembloit à Céleste; elle n'avoit que vingt ans. Il n'y a que les méchantes Fées qui vieillissent; les autres sont toujours jeunes, & toujours belles. Réconciliée avec l'Amour, elle le devint davantage. La franchise de Puce, & même sagaîte lui plurent: tous les deux y gagnerent. Près d'elle, il entendit la vérité; il perdit ses défauts, conserva ses graces, fortifia son caractere, l'épousa, & sut heureux.

La Fée des Forêts s'attacha à Sautrio; elle dansa, & redevint bonne, dès qu'elle ne vit plus les méchans.

Volsidor, seul dispensateur de l'immortalité, l'accorda aux Nymphes, compagnes de sa Maîtresse. Il fit le même don à Superbe, Sianne, Zulamire, Zélidan, Mélide, Zelmis, Florian, & même à Citron, pourvû toutefois qu'il laissat regner son Gendre à sa place. Gouvernés par Citronnette, ses États l'étoient fort mal.Rosalide & Zulamire furent justes & bienfaisans. Citronnette, inconsolable de la perte du Trône, eut beau vivre toujours; elle le pleura sans cesses. Pour Citron, charmé de n'avoir pas moins d'esprit, quoique sa Fille se fût mariée à seize ans, il cessa de croire aux Sorciers, & se réjouit bien d'être immortel. Le Souverain de l'Isle Flottante, Pere de Zélidan, avoit trop de vertus, pour ne pas partager le même avantage; mais son Fils & Mélide préférerent à une Couronne qui leur fut offerte par Volsidor, le plaisir de vivre près de lui.

Cependant Volsidor touche à l'instant du bonheur suprême. Dans le Temple de l'Amour, à ses pieds, enivrés l'un de l'autre, avec un égal abandon, avec un délire qui n'eut jamais d'exemple, les deux plus tendres Amans prononcent, avec transport, le serment enchanteur d'être à jamais amoureux & sideles. Quel instant! Quel beau jour! Quelle nuit! Que de sélicités! Bientôt Zulménie sut conduite en triomphe, par son Amant, dans les États dont il la sit Souveraine; & la Divinité du Monarque devint celle des Sujets.

Mais le bonheur de ce couple charmant est l'ouvrage de Céleste: que ne sui devoientils point? Toujours plus heureux, & roujours plus reconnoissans, ils l'adoroient. Ensin, Volsidor n'eut plus d'autre jalousse, que ces craintes délicates & tendres qui sont naître des plaisirs. Sans cesse les transports de ces deux Amans acquirent de nouveaux charmes; & tous les jours de leur immortalité, marqués par leur biensaisance, par l'ivresse de leurs sentimens, par une volupté inaltérable, surent le bonheur du Monde, & le triomphe de l'Amour.

FIN.

. 

·

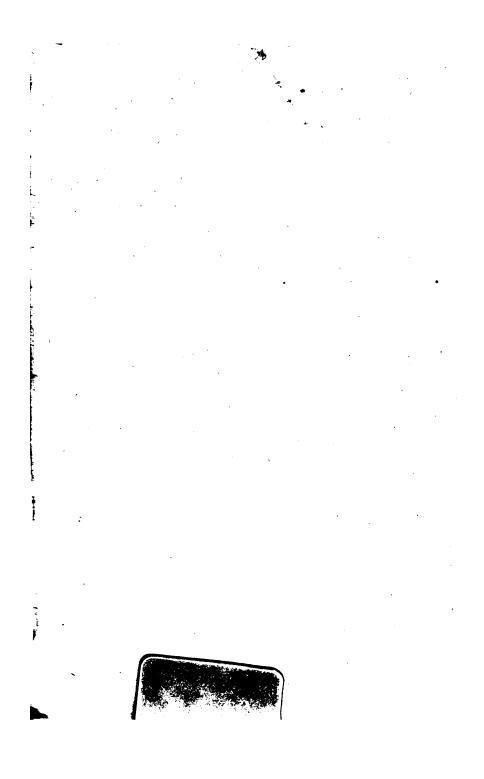